





Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

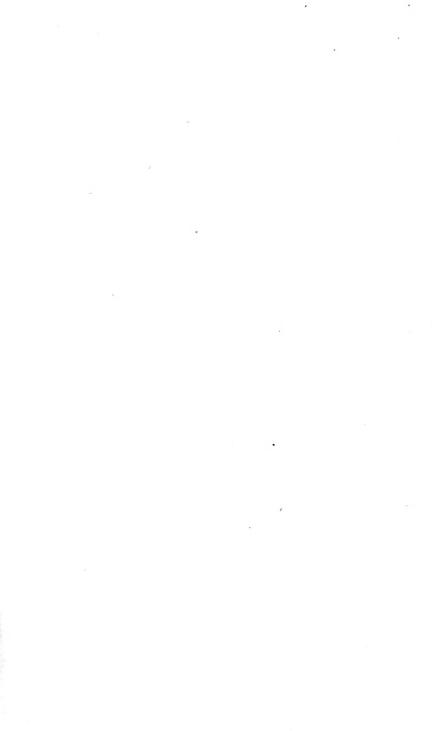

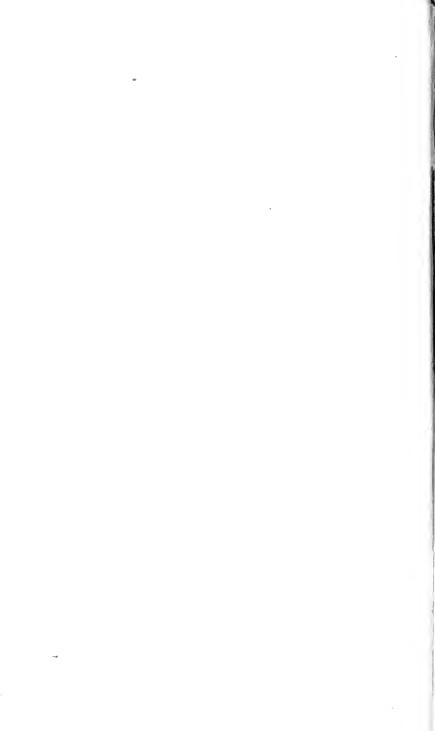

# OEUVRES DE BERNARD.

Imprimerie de -

Anles Didot aine,

## **OEUVRES**

## DE BERNARD

#### ORNÉES D'UNE GRAVURE

D'APRÈS PRUDHON.



#### **PARIS**

CHEZ JANET ET COTELLE, LIBRAIRES, RUE SAINT-ANDRÉ-DES-ARCS, n° 55. MDCCCXXIII.



PQ 1957 .B4 1823

## NOTICE

## SUR BERNARD.

Pierre-Joseph Bernard, né en 1710, étoit fils d'un sculpteur établi à Grenoble. Après avoir fait de bonnes études à Lyon, au collège des Jésuites, qui cherchèrent vainement à le retenir parmi eux, il vint habiter la capitale. Dénué de fortune, il entra dans l'étude d'un procureur, où il resta deux ans, plus occupé de vers que de tout autre chose. La nature des sujets que sa muse affectionnoit ne lui permettoit guère de s'abandonner à son goût qu'à la dérobée; mais son talent paroît avoir peu souffert de cette contrainte; il se ressentiroit plutôt de cette fraîcheur d'inspiration qui s'attache quelquefois aux premières compositions d'un poète: aussi est-ce vers ce temps que parurent l'Épître à Claudine et l'Hymne à la Rose. Il fit ensuite, sous les ordres du maréchal de Coigny,

les campagnes d'Italie de 1733 et 1734, et montra de la bravoure aux batailles de Parme et de Guastalle, qu'il chanta depuis en poète. Le vieux maréchal se l'attacha à titre de secrétaire, mais sans l'admettre à sa table, et sans lui témoigner aucune bienveillance; il lui défendit expressément de rimer, et ce ne fut que longtemps après qu'il s'adoucit à son égard. Aux approches de la mort, se repentant de sa dureté, il le recommanda vivement à son fils, qui étoit colonel-général des dragons. Sa dernière intention fut noblement remplie. Bernard, devenu en 1740 secrétaire-général des dragons, avec un traitement annuel de 20,000 livres, put se livrer sans inquiétude à son penchant pour la littérature, ainsi qu'à la société des femmes, qui inspirèrent ses plus doux chants. La réputation naissante de son Art d'aimer l'introduisit aisément dans le grand monde. Il se bornoit à en lire des épisodes à la suite de petits soupers. C'étoit une faveur que de l'entendre, et, « pour « la faire envier aux autres, on ne manquoit « point, dit un écrivain spirituel, d'exagérer « son plaisir et le mérite de l'ouvrage. » Pendant trente années le manuscrit ne quitta point le portefeuille de l'auteur; et ce fut ainsi que se maintint si long-temps la prodigieuse réputation de ce poëme. Des vers flatteurs valurent à Bernard la protection de madame de Pompadour, et la place de bibliothécaire de Choisy, et de garde des médailles et des marbres. Son opéra de Castor et Pollux, dont Rameau fit la musique, eut un très grand succès, et annonçoit en effet un vrai talent pour le genre lyrique. De jolis vers que Voltaire lui adressa achevèrent de mettre Bernard à la mode. Lancé dans le tourbillon du monde, il y contracta une habitude de plaisir qui lui devint funeste. Il aimoit à faire bonne chère, et l'on raconte qu'obligé, dans ses dernières années, de réprimer son appétit, il disoit plaisamment à ce sujet qu'il étoit tombé d'un dindon. Il eut dû se ménager également sur un autre genre de plaisir qu'il portoit à l'excès, et dont les abus répétés finirent par aliéner sa raison. En 1771, ayant voulu, à l'âge de plus de soixante ans, jouer encore le rôle d'homme à bonnes fortunes, il se trouva le lendemain incapable de recueillir assez ses idées pour écrire un simple billet. Son esprit et sa mémoire avoient disparu. Il

reconnoissoit à peine ses amis. Il avoit oublié ses propres ouvrages. Un soir seulement, assistant à une représentation de son opéra, il demanda le nom de la pièce et celui de l'actrice qui chantoit en ce moment. On lui répondit: — Castor et mademoiselle Arnould. — Ah! oui, dit-il, ma gloire et mes amours. Ce fut la seule lueur que jeta son esprit pendant sa longue démence. Il mourut dans cet état, le 1er novembre 1775. Bernard portoit dans le monde une grande aménité de mœurs, beaucoup de tact sur les convenances, mais peu de brillant, et aucun abandon. Son Art d'aimer, publié peu de temps avant sa mort, dut être jugé d'autant plus sévèrement que le mérite en avoit été d'abord exagéré; mais quelque reproche qu'on puisse faire justement à ce poëme, on y reconnoît le talent d'écrire avec beaucoup de pureté, de précision, et d'élégance; on y trouve des tableaux de volupté faits avec une grande adresse, une grande délicatesse d'expressions, et La Harpe regarde l'Art d'aimer du poète françois comme supérieur à celui d'Ovide.

Le poëme de *Phrosine et Mélidore*, qui retrace, sous d'autres noms, l'histoire de Héro et Léan-

dre, est placé, par quelques critiques, au-dessus de l'Art d'aimer, et mis par d'autres au-dessous. Nous pencherions vers ce dernier sentiment. L'Épitre à Claudine et l'Hymne à la Rose sont ce que l'auteur a laissé de plus achevé.

On lira dans ce volume plusieurs pièces, notamment deux odes, qui ne se trouvent pas dans les premières éditions, et qui n'ont été réunies que récemment aux OEuvres de Bernard. Nous nous sommes gardés de reproduire plusieurs morceaux malheureusement échappés à sa plume, et dans lesquels le talent ne rachète pas assez la licence.

L.

Dans ce pays trois Bernards sont connus:
L'un est ce saint, ambitieux reclus,
Prêcheur adroit, fabricateur d'oracles;
L'autre Bernard est l'enfant de Plutus,
Bien plus grand saint, faisant plus grands miracles;
Et le troisième est l'enfant de Phœbus,
Gentil-Bernard, dont la muse féconde
Doit faire encor les délices du monde
Quand des premiers on ne parlera plus.

VOLTAIRE.

## L'ART D'AIMER.

#### CHANT PREMIER.

J'AI vu Goigny, Bellone, et la Victoire; Ma foible voix n'a pu chanter la gloire: J'ai vu la cour; j'ai passé mon printemps, Muet aux pieds des idoles du temps. J'ai vu Bacchus, sans chanter son délire Du dieu d'Issé j'ai dédaigné l'empire: J'ai vu Plutus; j'ai méprisé sa cour: J'ai vu Daphné; je vais chanter l'Amour.

Toi seul, ô toi, jeune objet que j'adore,
De tous les dieux sois le seul que j'implore!
Que l'art d'aimer se lise en traits vainqueurs,
En traits de feu, tel qu'il est dans nos cœurs.
L'Amour m'inspire, il m'apprend comme on aime;
De ses plaisirs instruisons l'Amour même.
A tes genoux, dans tes bras, sous tes yeux,
J'en donnerois des leçons, même aux dieux.
Aux vrais amours ma lyre consacrée
Ne chante point et Lampsaque et Caprée,

Ni de Chrysis les lascives fureurs,
Ni de Flora les nocturnes horreurs.
Qu'ici l'Amour, épurant son système,
Nu, mais décent, plaise à la pudeur même;
Que Vénus donne à Vesta des desirs:
Je veux des mœurs compagnes des plaisirs.
Qu'à d'autres chants soit aussi réservée
De Sybaris la mollesse énervée,
Des Amadis les respects insensés,
Et du Lignon les bords toujours glacés.
Dans mes portraits, Albane plus fidèle,
Peignons l'amour comme on peint une belle;
D'un jour aimable éclairons son tableau,
Vrai, mais flatté; tel qu'il est, mais en beau.

J'appelle amour cette atteinte profonde,
L'entier oubli de soi-même et du monde,
Ce sentiment soumis, tendre, ingénu,
Prompt, mais durable, ardent, mais soutenu,
Qu'émeut la crainte, et que l'espoir enflamme;
Ce trait de feu qui des yeux passe à l'ame,
De l'ame aux sens; qui, fécond en desirs,
Dure et s'augmente au comble des plaisirs;
Qui, plus heureux, n'en est que plus avide:
Voilà le dieu de Tibulle et d'Ovide,

' Voilà le mien. Venez tous l'adorer;

2 Plein de ses feux, je les veux inspirer.

<sup>3</sup> Je consacrai mes jours à le connoître :

<sup>4</sup> Un maître heureux doit enseigner à l'être.

<sup>5</sup> Tout cœur sensible est né pour m'obéir ; Choisir l'objet , l'enflammer , en jouir : Beautés , amants , voilà notre carrière.

Déjà mon char a franchi la barrière; Daphné me voit; et l'Amour, qui m'entend, Met dans ses mains le myrte qui m'attend.

Jadis un sage, armé d'un trait de flamme, Analysa les voluptés de l'ame : Platon.... Mais quoi! d'un froid mortel atteint, L'Amour a fui; son flambeau s'est éteint. Cesse, a-t-il dit, ou choisis mieux ton guide; A ses leçons vois l'ennui qui préside. Oses-tu bien à Cythère, à ma cour, Donner pour loi son chimérique amour! Ne veux-tu pas, martyr de la constance, Prêcher des cœurs l'éternelle alliance! Mais devant qui, zélateur indiscret, De tes langueurs vas-tu chanter l'attrait! Un joug pénible est-il donc le partage D'un peuple ardent, indocile, volage; Fidele à Mars, mais perfide aux amours, Fait pour jouir, plaire, et changer toujours! Vois par ses goûts quel doit être son maître; Et, pour l'instruire, apprends à le connoître.

Dieu de mon cœur, tes abus font mes lois; Je n'irai point, en préceptes gaulois, Changer les mœurs de tes chers infidèles, Vieillir ton âge, attenter sur tes ailes; Tont m'est sacré dans le dieu que je sers; De tes captifs j'adoucirai les fers, Mais sans prescrire une loi qui t'étonne. Ta gloire, Amour, ton intérêt ordonne Que la constance, éprouvant nos desirs, Verse à longs traits la coupe des plaisirs.

Toi, dont le cœur est né pour la tendresse, Conçois tout l'art du choix d'une maîtresse: Il veut des soins ingénieux, constants; Cherche, étudie et les lieux et les temps; Compare, oppose, et vois d'un œil austère L'âge, les goûts, l'ame, et le caractère. A tes regards mille objets sont offerts; Choisis. Mais, dieux! se choisit-on des fers! A-t-on le temps de chercher et d'élire? Raisonne-t-on? l'amour est un délire. L'oiseau qu'en l'air un chasseur a blessé A-t-il pu voir le trait qu'on a lancé? Les traits d'Amour sont encor plus rapides; Son bras caché frappe ses coups perfides; Il rit d'un cœur vainement étonné, Le matin libre, et le soir enchaîné.

Le ravisseur qui mit Pergame en poudre De cet Amour sentit le coup de foudre; Didon brûla d'aussi rapides feux. Ceux dont le ciel maîtrise ainsi les vœux N'ont, pour aimer, aucune étude à faire; Mais, par mes lois, je leur enseigne à plaire. Vous que l'Amour brûle plus lentement, Apprenez l'art de choisir en aimant.

Tel que Zéphire, au moment qu'il s'éveille, Marque les fleurs que doit sucer l'abeille, Moi je parcours les jardins de Cypris, Et des beautés je marque ainsi le prix.

En remontant aux sources du bel âge,
Vois l'innocence, adore son langage,
Les pleurs naïfs, le sourire enfantin,
L'air ingénu, le regard incertain.
Quand les beautés, crédules et craintives,
Tiennent encor leurs caresses captives;
Quand la nature, épiant tous ses sens,
Baisse les yeux sur ses trésors naissants,
Rougit de plaire en cherchant à séduire,
Et veut ensemble ignorer et s'instruire:
Voilà quinze ans. L'aube aimable du jour,
C'est une belle, enfant comme l'Amour,
Qui n'a d'attraits que sa fraîcheur nouvelle,
Et sa pudeur, des graces la plus belle.

L'âge qui suit, développant ses traits, Offre à l'Amour de plus piquants attraits. Au doux éclat qu'a produit cette aurore Succède un jour plus radieux encore; Et tous les fruits qu'un amant peut cueillir Ont achevé de naître et d'embellir. L'essor est pris, l'ame a senti ses ailes; Tous ses besoins sont des fêtes nouvelles; Le cœur instruit démêle ses desirs : C'est à vingt ans qu'on a tous les plaisirs. De trente hivers le temps marque les traces; La beauté perd ce qu'on ajoute aux graces; On n'est plus jeune, on est belle pourtant; On met plus d'art aux pièges que l'on tend: C'est le tissu des intrigues secrétes, L'art des atours, l'arsenal des toilettes : Le soin de plaire, et la soif de jouir, Redouble encor, loin de s'évanouir. Par l'âge accrus, les sens ont plus d'empire : C'étoit l'amour, c'est alors son délire; Ardent, avide, impétueux, hardi, C'est un soleil brûlant en son midi.

Moins jeune encor, la beauté nous engage. L'art du maintien, les graces du langage, de Les dons acquis, les charmes empruntés, Donnent un lustre au couchant des beautés;

L'Amour, fidèle à leurs flammes constantes, Se glisse encor sous les rides naissantes, Et, pour régner jusqu'aux derniers instants, Seme de fleurs les ruines du temps. La jeune rose, en se pressant d'éclore, Fait au matin le charme de l'aurore: Clytie, au soir, dans son riche appareil, Fait l'ornement du coucher du soleil. Tout plaît un jour, tout âge a ses délices: Ces dons divers sont faits pour nos caprices; Par eux l'Amour, variant ses attraits, Forme un carquois d'inépuisables traits. Il est des yeux dont la langueur touchante Pénètre un cœur, l'amollit et l'enchante; D'autres plus vifs l'enflamment à leur tour: Ce sont les traits, les foudres de l'Amour. L'une a du port l'élégante noblesse, L'autre une taille où languit la mollesse; Plus d'embonpoint embellit celle-ci; Là sont les lis; les roses sont ici. Chaque beauté fait un lot à chacune: Laure étoit blonde, et Corinne étoit brune.

Quand l'œil a vu, quand ce trait est lancé, Le choix d'un cœur veut être balancé. Une coquette, et brillante, et légère, Plaira toujours par son étude à plaire. Tendre, naïve, égale en sa pudeur,
La simple Agnès excite plus d'ardeur,
Lorsqu'un amant, l'aidant à se connoître,
Par le plaisir lui fait sentir son être:
La prude anime, et plaît à désarmer;
Une mystique excelle à bien aimer.
Dans le plaisir la folle qui s'enflamme
Met plus d'esprit, la rêveuse plus d'ame.
J'aime un caprice et de feintes rigueurs:
Sauvons l'amour du pavot des langueurs.
De l'enjouement Églé fait son partage;
Lise a le goût, Charite le langage;
Chloé se tait, mais l'Amour dans ses yeux
Met son esprit qui n'en parle que mieux.

Sur trois états décide ton hommage:
Chloé t'appelle aux moissons du bel âge:
C'est une fleur qui n'attend que le jour
Qui doit l'ouvrir au souffle de l'Amour.
Celle qu'Hymen veut soustraire à tes armes,
Aimant par fraude, aime avec plus de charmes,
Et, secouant les chaînes d'un jaloux,
Sert mieux l'amant pour mieux tromper l'époux.
D'un deuil frivole écarte le nuage,
Et glaue au champ du tranquille veuvage:
C'est un asile où, sans peine écouté,
L'amant heureux jouit en liberté.

Ce sexe aimable a tout ce qu'on adore; Tous les talents l'embellissent encore: Sur tous les arts ses beaux yeux sont ouverts; Vénus instruit, les Graces font des vers; Sapho, Corinne, ont des sœurs dignes d'elles. Vois l'ambigu des toilettes des belles; Tout ce qui sert l'esprit et les appas, Livres, atours, bijoux, lyres, compas, Couvrent l'autel de Flore et de Thalie. Pourquoi blâmer ce que leur culte allie? Ce sont les jeux des Amours triomphants; Albane eût peint ces folâtres enfants. L'un, pour servir une flamme secréte, Contre un jaloux dirige une lunette; L'autre en un coin calcule ses desirs, Ou traite à fond l'essence des plaisirs. Tel à sa voix joint un clavier sonore; Tel autre esquisse un objet qu'il adore. Suivez, amants, ce qui plaît aux Amours: L'art donne à tous ses utiles secours. Je sais quel charme il prête à la tendresse : J'ai vu Daphné, sirène enchanteresse, Sous un treillage où Bacchus est vainqueur, Boire, verser, et chanter sa liqueur: J'ai vu Daphné, Terpsichore légère, Sur un tapis de rose et de fougère

S'abandonner à des bonds pleins d'appas, Voler, languir, et, mesurant ses pas, Tendre aux plaisirs les bras qu'elle déploie. Telle, en versant le nectar et la joie, D'un pas léger, sur la voûte des cieux, La jeune Hébé danse aux festins des dieux: Ou telle encor, plus vive et plus touchante, Sallé poursuit Amadis qui l'enchante.

Pour faire un choix, habite aux lieux divers Où la beauté donne et reçoit des fers. Vole au grand jour, porte tes yeux avides Dans ces jardins peuplés de nos Armides; Cherche ta proie à la ville, à la cour Les bals seront des fêtes pour l'Amour. De plus d'objets vois la scène embellie Chez Melpomène, aux loges de Thalie, Sur ce théâtre aux magiques accents, Où tous les arts enchantent tous les sens; Où la beauté, paroissant sous les armes, Veut, sans rien voir, étaler tous ses charmes. Tout rit, tout plaît, tout brille en ce séjour, Le cœur, les sens, l'amour-propre, l'amour; Le dieu des ris, celui de la mollesse, De tous les sucs composent une ivresse. Dans ce chaos d'un monde séducteur Tout est spectacle, et chacun est acteur.

Monte, et poursuis ta carrière galante:
Vois de la cour la planéte brillante;
Léve tes yeux sur ces astres nouveaux:
L'illusion va les rendre plus beaux.
Les déités de cet olympe aimable
Auront une ame accessible et traitable:
Tu les verras, morțelles à leur tour,
De la grandeur descendre pour l'amour,
Passer du Louvre au tapis des fougères,
Et soupirer ainsi que les bergères.

Beautés, ô vous l'objet de notre choix, Pour en faire un, suivez aussi mes lois! Il veut plus d'art, de mystère, et d'attente. Qu'à son début doit trembler une amante! Quel embarras suit le don de son cœur! Et quel tourment, si Jason est vainqueur! L'amant trop jeune est un zéphyr volage; L'ambition remplit l'été de l'âge; Lent à répondre à de jeunes ardeurs, L'automne arrive, et n'a que des tiédeurs : Pour le vieillard, insensé s'il est tendre, Des feux d'amour il n'a plus que la cendre. Le temps d'aimer veut la jeune saison: Qu'eût fait Hébé des caresses d'Éson? Un choix plus mûr, un goût sage préfère L'âge des sens, quand la raison l'éclaire.

Si vous craignez les renoms éclatants,
Défiez-vous des demi-dieux du temps,
Qui, l'une à l'autre enchaînant vos images,
Vont publier vos crédules hommages;
Qui, décelant leur culte et vos autels,
Ne sont heureux qu'autant qu'on les croit tels.
La renommée et ses cent voix perfides
Sont les échos de leurs crimes rapides.
Tel un éclair qui brille et qui s'enfuit
Laisse après lui le tonnerre et le bruit.
Fuyez des grands l'appareil infidèle:
L'éclat d'un nom coûta cher à Sémèle.

D'antres sauront, à vos fers attachés,
S'ensevelir dans des plaisirs cachés.
Pour en tracer une image sensible,
L'amour constant est comme un lac paisible,
Profond, égal, toujours beau, toujours clair,
Inaccessible aux tempêtes de l'air,
Qui, sans chercher le tribut d'autres ondes,
Se régénère en ses sources fécondes.
L'amour volage est semblable au torrent;
Il tombe, il roule, il fuit en murmuraut:
Tari bientôt dans sa source égarée,
Né d'un orage, il en a la durée.
Suivez les flots dont le calme est certain:
D'un heureux choix dépend votre destin.

Par son respect l'amour vrai se déclare; C'est lui qui craint, qui se fuit, qui s'égare, Qui d'un regard fait son suprême bien, Desire tout, prétend peu, n'ose rien; Qui sur les fleurs fait marcher la constance, Voit tout en beau, met tout en jouissance; Dans les revers armé de plus de feux, Dans les faveurs empressé, quoiqu'heureux.

Il est encor de ces amants fidèles Qui de lA'mour ont les feux, non les ailes; Qui, dans ce siècle, âge des inconstants, Gardent les mœurs de l'enfance des temps. Pour dérober une flamme inconnue, L'amant d'Io la couvrit d'une nue. On vit Alphée, humble dans ses roseaux, Cacher le cours et le lit de ses eaux, Et, s'écoulant dans sa route confuse, Se perdre au sein de la tendre Aréthuse. Ces vrais amants n'habitent pas la cour: L'ambitieux est-il fait pour l'amour? Là, sous son dais, la Fortune jalouse Veut tout entier un amant qu'elle épouse: En soupirant, moins d'amour que d'ennui, Séjan vous trompe, et n'adore que lui. Pour affermir des liens plus durables, Cherchez en nous des qualités aimables.

Nyrée est beau: j'y veux encore un point, C'est de l'esprit; car les sots n'aiment point. A-t-il un cœur ce Narcisse idolâtre, Cet être oisif, papillon du théâtre, Qui, sans pudeur, s'assied, lorgne, s'étend; Bat, chante faux l'air qu'à peine il entend, Siffle l'acteur, et sourit à l'actrice, Va, vient, parcourt degré, loge, coulisse, Et qui de là, le plus fier des vainqueurs, Va soupirer chez l'actrice des chœurs? Appesanti du poids de la matière, Que fait au bras d'une amante grossière Ce vil Crésus dont l'or seul éblonit? Eh! jouit-on sans penser qu'on jouit? De quelque effort que les sens nous secondent. Les mits d'amour d'interrégnes abondent: L'esprit supplée à des feux languissants; Et son travail fait le repos des sens.

De nos plaisirs compagnon plus solide, Le sentiment veut être aussi leur guide; Mais, secourus par l'esprit et par lui, Craignez encor de retrouver l'ennui. Fuyez sur-tout l'amour triste et bizarre D'un soupirant pâmé sur sa guitare, Gravement fou, sottement circonspect, Qui, promenant l'ennui de son respect, Dit aux échos les tourments qu'il essuie, Dupe et martyr des beautés qu'il ennuie. Ah! que plutôt j'élirois, à ce prix, Le plus changeant des enfants de Cypris!

Craignez aussi le platonique hommage D'un sot qui fait de Cupidon un sage, Et l'esprit pur de l'insipide amant, Près d'une belle assis nonchalamment, Qui, de l'amour, docteur pâle et frivole, Fait un système, et du lit une école; Qui, sans chaleur, dit qu'il brûle toujours, N'admet que l'ame en ses chastes amours, Qu'un feu subtil, impuissant météore; Mais qui distingue, argumente, pérore, De son néant vante en lui les appas, Et blâme en moi le pouvoir qu'il n'a pas.

Loin, loin de nous la doctrine glacée Qui fait l'amour enfant de la pensée; L'amour brûlant, avide, impétueux, Moteur actif des sens tumultueux, Nourri d'espoir, accru par les délices, Fécond en vœux, prodigue en sacrifices? Qu'il brille encor des feux du sentiment; Que l'ame ait part à cet embrasement; Que l'esprit même, épurant la matière, Aux voluptés prête enfin sa lumière. Mais, je l'ai dit, c'est un dien qui m'instruit; Otez les sens, tout amour est détruit. J'entends d'ici prononcer l'anathème, Et la pudeur frémit de mon système. On le condamne, on m'accuse; eh! pourquoi? Si la nature en a fait une loi.

Je vous atteste, ô beautés que j'enseigne!
De cet amour, oui, vous suivez l'enseigne.
Qu'un jeune amant, pour plaire à vos regards,
Ait le teint, l'âge, et la taille de Mars:
Sans ces attraits, qu'à Florence on renomme,
La santé mâle est la beauté de l'homme.
Trouvez pourtant, s'il se peut, réunis
Les dons d'Alcide et les traits d'Adonis:
S'il faut des deux que votre goût décide,
Vous rougirez, mais vous prendrez Alcide.
Pour ajouter la peinture à ces traits,
D'un paysage égayons nos portraits.

La cour de Pan vit un jeune Satyre,
Novice encor dans l'amoureux martyre,
De ses ardeurs dévoré nuit et jour,
Impatient des premiers feux d'amour.
Sans trop d'éclat, le demi-dieu sauvage
Joignoit la force aux graces du bel âge.
D'un front d'audace et d'un œil d'attentat
Pronostiquant les mœurs de son état,

Il poursuivoit Dryades et Napées, Ou sous l'écorce, ou sous l'onde échappées: Toutes fuyoient son aspect indécent. De sa laideur lui-même rougissant, Il crut un jour corriger la nature, Et de roseaux se fit une ceinture. Mais quel espoir qu'un Faune se contînt! Il n'est roseau ni feuillage qui tìnt. Il ignoroit qu'à ses maux plus sensible La jeune Églé n'étoit point invincible. Elle le vit, cet objet de terreur, Et son maintien ne lui fit point horreur: Elle fuyoit; mais Églé dans sa fuite Tournoit la tête: Églé fuyoit moins vite. Le Faune ardent, pour revoir ses appas, Ou devancoit, ou suivoit tous ses pas. Errant un jour, dans sa fougue incertaine, Au fond d'un bois il vit une fontaine Qu'on appeloit fontaine de beauté : Toute laideur sur ce bord enchanté Disparoissoit. Dan's sa douleur profonde Il veut tenter le miracle de l'onde: Il entre. A peine il en touché le bord, Son pied de Faune y disparoît d'abord, Sa jambe après; l'eau montant à mesure De ses genoux passoit à la ceinture :

Ainsi croissoit le prodige des eaux.
Un cri sortit tout-à-coup des roseaux:
"Demeure, attends, fuis cette onde funeste;
Ah! garde-toi d'embellir ce qui reste!
Charmant Satyre, hélas! que deviens-tu?"
C'étoit Églé qui, malgré sa vertu,
Cédant alors à sa crainte ingénue,
Entre ses bras s'élance à demi nue.
De ses conseils Églé reçut le prix
Sur ce bord même où le Satyre épris
Perdit la fleur qui causoit son martyre.
Eh! quel trésor que la fleur d'un Satyre!

<sup>1</sup> Le choix fixé, l'ordre de mes travaux <sup>2</sup> Porte ma Muse à des efforts nouveaux: <sup>3</sup> Plus nous marchons, plus l'art est nécessaire; <sup>4</sup> L'objet connu, sa conquête est à faire.

### CHANT SECOND.

Des dons du ciel le plus cher à nos yeux
Est ce rayon de l'essence des dieux,
Cet ascendant, ce charme inexprimable,
Ce trait divin par qui l'homme est aimable,
Ce don de plaire enfin plus souhaité
Que n'est l'esprit, plus sûr que la beauté.
Sur tous nos traits il imprime ses traces;
Il donne à tout le coloris des graces,
Séduit sans art, enchaîne sans effort,
De la tendresse est l'aimant le plus fort;
C'est une autre ame à nos ressorts unie,
Qui d'un beau tout compose l'harmonie.
Vous qui portez ce caractère heureux,
Je vous fais roi de l'empire amoureux.

Sans pénétrer jusqu'au sombre rivage, Sans talisman, sans philtre, sans breuvage, Sans Canidie et tout l'enfer armé, Soyez aimable, et vous serez aimé. Qui sait aimer est plus aimable encore; Un cœur sensible est ce qu'un cœur adore: La beauté plaît; soutenons ses attraits, Du sentiment, le plus beau de ses traits.

Toi dont l'amour augmentera les charmes, Qu'un peu d'audace accompagne tes armes; Lance tes traits, frappe, et sois convaincu Qu'on peut tout vaincre, et tout sera vaincu. La plus rebelle est souvent la plus tendre. Telle qui feint, et qui languit d'attendre, D'un feu couvert brûlant au fond du cœur, Combat d'un air qui demande un vainqueur. Fières beautés, prudes de tous les âges, Qui nous vantez vos caprices sauvages, Écoutez-moi, cet oracle est certain: On aime un jour, c'est l'arrêt du destin. Usez des biens que le printemps vous donne : Un dieu vengeur vous attend à l'automne, Et, punissant une indocile erreur, Garde un Atys pour Cybèle en fureur. Craignez l'amour, étudiez son heure : La beauté fuit; le cœur entier demeure, Séche, languit, et, tout percé de traits, Est dévoré du serpent des regrets. Mais nous, chargés des plaisirs du bel âge, De leurs attraits précipitons l'usage, Et, combattant d'imbéciles efforts, Par les plaisirs sauvons-les des remords.

Ne prétends pas, toi qui veux les surprendre, Du même assaut les forcer à se rendre. J'offre à tes pas mille sentiers ouverts: Car, selon l'âge, il est des soins divers. Un jeune objet, enchanté de lui-même, Veut qu'on le flatte encor plus qu'on ne l'aime: L'amant qui loue est l'amant couronné; Avant l'amour l'amour-propre étoit né. L'ambitieuse, en proie à sa manie, Doit à l'intrigue asservir ton génie; Fuis le repos, vois les grands, suis la cour, Et fais servir la fortune à l'amour. La beauté vaine au luxe s'abandonne, Et s'attendrit des fêtes qu'on lui donne. D'Alcibiade imitateur galant, Charme ses yeux par un luxe opulent; Commande aux arts; invente, multiplie Les jeux, la pompe où la fierté s'oublie.

Amants d'éclat, courtisans de renom, Vous que décore et produit un beau nom, D'un air d'audace abordez les cruelles, D'écrits galants inondez les ruelles; Amants par faste, et volages par goût, Vous n'aimez rien quand vous adorez tout; Mais vous plaisez par le charme suprême D'un air, d'un ton, d'un ridicule même; Brillants auteurs des scandales du temps, Trop dangereux si vous étiez constants.

Toi qui, loin d'eux, dans la route commune, N'es, comme moi, qu'un soldat de fortune, Sans çes secours vole au combat, suis-moi, Et par toi seul ose suffire à toi.
Pour mieux séduire, apprends à te contraindre: L'Amour permet l'art que l'on met à feindre.
Amant soumis, Protée adorateur,
Voile ton front du masque adulateur;
Ris si l'on rit, pleure si l'on soupire;
Près d'une folle imite son délire;
Pour une muse orne ce que tu dis:
Est-on dévot, sois dévot, et médis;
Fuis ce qu'on hait, encense ce qu'on loue,
Gai si l'on chante, et dupe si l'on joue.

Au ton d'esprit qui triomphe aujourd'hui, Sans soin du tien, veille à celui d'autrui. Dis ce qu'on sait, prête un mot qu'on oublie; Amène un trait, prépare une saillie; Lent à briller, fais qu'on brille en tout point, Humble artisan de l'esprit qu'on n'a point, Adore tout pour te rendre adorable: Qu'il est aimé, celui qui rend aimable!

O qu'en amour l'exemple est triomphant Pour entraîner un cœur qui se défend! Aux yeux charmés d'une timide amante,
De nos beautés peins la foule galante;
Porte à l'excès leur penchant amoureux;
Rends tout amant, tout aimé, tout heureux;
Offre en tous lieux la Circé de Pétrone;
Comme Bussi, peins les mœurs de d'Olone;
Donne à chacune une intrigue, un amant.
Si le vrai nom t'échappe en ce moment,
Nomme toujours; cite un tel, fais connoître,
Celui qui l'est, qui le fut, qui va l'être;
Auteur fécond d'anecdotes d'amours,
Vois tes succès naître de tes discours.
L'exemple alors est un ordre suprême:
Des feux d'autrui l'on s'embrase soi-même.

Si ta Vénus brûle d'un autre amour,
Diffère un temps à parler à ton tour;
Couvre tes soins du bandeau de l'estime;
Deviens l'ami, le confident, l'intime.
L'amant suivra, favori spectateur,
Et le témoin sera dans peu l'acteur.
Aux petits soins, enfants de la tendresse,
Ajoute encor des dons de toute espèce.
Dans nos cités, le luxe ingénieux
Prête aux amants des secours précieux;
Dans le hameau, la simple Timarette
N'attend d'Hylas que son chien, sa houlette;

Mais Danaé veut, pour prendre des fers, Voir briller l'or de cent bijoux divers; Pour l'enrichir de fragiles merveilles, L'art et la mode ont épuisé leurs veilles; Et Clinchetel, plus séduisant encor, Y joint ses dons, plus à craindre que l'or. D'un rien souvent une belle s'enflamme, Et par les yeux le trait passe dans l'ame. Qu'elle ait par toi ces livres séducteurs Faits pour l'Amour : l'Amour a ses auteurs, Agents muets dont l'atteinte est certaine, D'Urfé, Quinault, Pétrarque, La Fontaine, Pétrone, Ovide, et mon Tibulle aussi. Le premier voile est par eux éclairci; On conjecture, on soupconne, on devine; Le cœur raisonne, et l'instinct s'achemine. <sup>1</sup> Tel un brasier, d'obstacles entouré, <sup>2</sup> Dort sous la cendre, et languit ignoré; <sup>3</sup> Qu'un vent léger l'agite de son aile, <sup>4</sup>La poudre vole et la flamme étincelle.

Les chastes sœurs servent aussi l'Amour. Si le talent vous conduit à leur cour, En madrigaux présentez vos fleurettes, Et modulez des concerts d'amourettes; Mais n'allez pas, Castillan ténébreux, D'une Isabelle esclave langoureux, Sons un balcon fatiguant des cruelles, Transir de froid pour enflammer vos belles. L'amant françois suit un autre chemin, On le verra, le champagne à la main, D'un vaudeville agaçant une belle, Chanter gaiement son martyre pour elle. Chez nous l'amour jouit d'un plus doux sort: On aime, on brûle, on expire, et l'on dort. Il est des temps où la nature amante Inspire à tous sa chaleur renaissante; Soupire alors: l'Amour, ainsi que Mars, A des saisons pour tenter les hasards. Lorsque Zéphire a déployé ses ailes, Il rend à tout des parures nouvelles, L'émail aux prés, la verdure aux coteaux, Le calme à l'onde, et l'ame aux végétaux. Quand tout s'anime à ses douces haleines, Vénus entière habite dans nos veines, Répand ses feux qu'on n'y peut contenir: Quand tout renaît, tout renaît pour s'unir. C'est l'heureux temps des conquêtes rapides, C'est la moisson du myrte des Alcides. Comme les fleurs, l'ame s'épanouit: On voit, on aime, on plaît, et l'on jouit. Gazon, berceau, trône, et lit de verdure, Sont à l'amour offerts par la nature.

Toi qui n'as pu, de Delphire amoureux, De ses faveurs trouver l'instant heureux, Viens l'égarer au fond de ce bocage; Ces bois sont faits pour la pudeur sauvage. Là, par degrés, dévoile tes amours; Dis qu'elle est belle, en l'égarant toujours. Elle t'évite, et pourtant se hasarde; Fuis, mais reviens; fuis encor, mais regarde; Suis, ne crains rien: cette ombre, ce séjour, Cette horreur même, encouragent l'amour; De ce gazon la fraîcheur vous attire, J'y vois la place où va tomber Delphire. Achève, éprouve un instant de courroux; Meurs à ses pieds, embrasse ses genoux: Baigne de pleurs cette main qu'elle oublie: Elle rougit; c'est sa fierté qui plie: Elle se tait; l'Amour parle: crois-moi, Presse, ose tout, et Delphire est à toi.

Quand les frimas du sagittaire humide Glacent aux champs la Dryade timide; Lorsque Borée, à son triste retour, Rend aux cités les belles et l'Amour, Par d'autres soins poursuis d'autres conquêtes; C'étoient des jeux, ce sont ici des fêtes. Vole au théâtre, aux cercles, aux festins; L'Amour au bal a des succès certains. L'éclat du lieu, le tumulte, la danse, L'œil du desir, la voix de la licence; L'impunité du masque officieux, Tout y fait naître un feu séditieux. Écoute et parle un jargon téméraire: Tout dire est l'art qui conduit à tout faire.

C'est au matin qu'un amant plus heureux Saisit l'instant d'un réveil amoureux. Arrive: on sonne, on entre chez Aglaure; De ses rideaux mille Amours vont éclore. Elle est sans fard, sans voile, sans atour, Ce que l'aurore est au berceau du jour.  $\Lambda$  sa toilette assise avec mollesse,. La mode active, et le goût, et l'adresse Forment ces nœuds où leur art se confond A méditer un frivole profond. Les petits soins apportent sur leurs ailes Ces riens galants, les trésors de nos belles. Flore et Plutus mêlent élégamment L'éclat des fleurs au feu du diamant. Ornant tous deux, par un lent artifice, De ses cheveux le moderne édifice. A cet autel, paré de tant d'appas, Quelque Nérine ayant conduit tes pas, A ton idole adresse un tendre hommage, Quand sa beauté sourit à son image,

Lorsqu'un miroir complaisant et flatteur
Lui réfléchit un charme adulateur;
C'est le vrai temps où l'âme des coquettes
Suce le miel du jargon des fleurettes.
D'un jeune objet conçois-tu les plaisirs
De t'enflammer, d'exciter tes desirs,
D'être adoré, de s'adorer lui-même,
Et d'embellir aux yeux de ce qu'il aime?
Nérine encor, car Nérine peut tout,
En ta faveur décidera son goût.
Livre à ses soins le billet le plus tendre:
On peut tout lire, on ne peut tout entendre.

Pénétre encore aux toilettes du soir;
La nuit améne et l'audace et l'espoir.
Du négligé la piquante parure
Ne laissera qu'un voile à la nature:
Le soin de l'art est d'en affecter moins.
Tu peux tout voir, sans jaloux, sans témoins.
Un feint désordre, un hasard fait paroître
Un bras tout nud, un sein qui voudroit l'être:
C'est un genou balancé mollement;
C'est la langueur d'un tendre mouvement,
Et ce coup d'œil d'une amante échauffée
Si loin encor des pavots de Morphée.
Ton heure sonne: attaque en leur séjour
Ces deux captifs que te livre l'amour;

Surprends, désarme une pudeur rebelle. Qui risque tout obtient tout d'une belle: Elle s'épuise en combats superflus, Et le combat n'est qu'un plaisir de plus.

Modère ailleurs cette ardeur pétulante; Telle autre exige une attaque plus lente. Du romanesque entêté follement, Le cœur en fait son premier aliment. Un jeune objet, le plus vif, le plus tendre, Compte toujours brûler et se défendre, Céder à l'ame, et résister aux sens: Feins d'adopter ses projets innocents; Pur Céladon, adore sa chimère; Traite d'horreur une chaîne vulgaire, D'ignobles feux, de terrestres plaisirs: Laisse agir seul l'aiguillon des desirs, Par eux bientôt sa flamme démontrée Te répondra des sens de ton Astrée. Le vrai triomphe; et telle, en déclamant Contre l'amour, tombe aux bras de l'amant.

Mais tout-à-coup quelle foule attentive Prête à mes chants une oreille captive? Que de beautés, disciples de l'Amour, Ont émaillé les gazons d'alentour! Pour leur dicter des leçons immortelles, L'Amour m'élève un trône au milieu d'elles. Dieux! sans brûler peut-on voir tant d'appas? Mais qui te voit, Daphné, ne les craint pas.

Vous qui sortez de l'âge le plus tendre, Beautés sans art, gardez-vous bien d'en prendre: Tout plaît en vous sans art et sans apprêt; Un défaut même est souvent un attrait. Sur la beauté vous l'emportez encore, Divines sœurs, ô Graces que j'adore! La beauté frappe; et vous attendrissez: On l'aime un jour; jamais vous ne lassez.

Lorsque Cœlus, père de Cythérée, La vit sortir de sa conque azurée, A la beauté tout le ciel applaudit; Pluton parut, Jupiter descendit; Téthys, Nérée, et le peuple de l'onde, Tout reconnut la maîtresse du monde. Sur le rivage, accourus pour la voir, Les dieux des bois célébroient son pouvoir; Et des ruisseaux les tendres souveraines Mêloient leurs voix aux concerts des Sirènes. A tant d'appas un seul manquoit encor: Du haut des cieux Mercure prit l'essor, Fendit les airs, et guida sur ses traces Trois déités qu'on appela les Graces. Elles tenoient la ceinture en leurs mains, Ce don des dieux, ce charme des humains.

Vénus s'arma du sceau de sa puissance; Vénus sourit, et l'Amour prit naissance. Un feu soudain embrasa l'univers, Le Styx, l'Olympe, et la terre, et les mers: Téthys brûla pour l'Océan avide; Triton suivit l'ardente Néréide: Et Palémon, s'abymant sous les eaux, Pressa Doris sur un lit de roseaux. Junon, donnant l'exemple à ses déesses, Tint Jupiter pâmé dans ses caresses. Diane même, au fond de ses forêts, Dut à l'Amour certains plaisirs secrets. Le dieu du fleuve au lit de sa Naïade, Faune, Égipan, et Satyre, et Dryade, Tout éprouvant le charme de ce jour, Par l'amour même on célébra l'Amour.

<sup>1</sup> Tel fut l'attrait des Graces immortelles.

- <sup>a</sup> Tout s'embellit, tout s'enflamme par elles;
- <sup>3</sup> L'une éclatante, et noble sans fierté,
- <sup>4</sup>A du maintien la douce majesté;
- <sup>5</sup> L'autre sensible, ingénue et touchante,
- <sup>6</sup>De la pudeur est la grace piquante;
- 7 Leur jeune sœur préside à la gaieté,
- 8 Avec les jeux folâtre en liberté,
- <sup>9</sup> D'un pied léger danse avec la jeunesse;
- <sup>10</sup> Son enjouement prépare à la tendresse,

- "Bannit la crainte, inspire le desir,
- 12 Et peint les traits des couleurs du plaisir.
- <sup>13</sup>Né pour les ris, l'Amour enfant préfère
- <sup>14</sup>La jeune sœur, sa compagne ordinaire;
- 15 L'Amour enfant connoît aussi les pleurs,
- <sup>16</sup> Quel charme il prête à de tendres douleurs!

Par un perfide Ariane abusée
Armoit les dieux contre l'ingrat Thésée,
Et, l'œil mourant, le sein baigné de pleurs,
Sur un rocher leur contoit ses douleurs.
Un dieu paroît: les ris et la jeunesse
Font retentir mille chants d'allégresse;
Et les Amours, se jouant sur son char,
En font jaillir des ruisseaux de nectar.
Du dieu du thyrse elle arrête la course:
Il voit ses pleurs; il en tarit la source,
Plaint et console une amante aux abois,
Et dans ses bras la venge mille fois.
Ainsi Bacchus, l'ennemi des alarmes,
Le dieu des ris, est vainqueur par des larmes.

Trop tôt peut-être écoutant un vainqueur, La sœur de Phèdre abandonna son cœur. Voilez un temps le secret de vos ames: L'impatience attisera nos flammes. Que les refus, plus piquants que les dons, Rendent plus chers les tendres abandons:

Vénus s'arma du sceau de sa puissance; Vénus sourit, et l'Amour prit naissance. Un feu soudain embrasa l'univers, Le Styx, l'Olympe, et la terre, et les mers: Téthys brûla pour l'Océan avide, Triton suivit l'ardente Néréide; Et Palémon, s'abymant sous les eaux, Pressa Doris sur un lit de roseaux. Junon, donnant l'exemple à ses déesses, Tint Jupiter pâmé dans ses caresses. Diane même, au fond de ses forêts, Dut à l'Amour certains plaisirs secrets. Le dieu du fleuve au lit de sa Naïade, Faune, Égipan, et Satyre, et Dryade, Tout éprouvant le charme de ce jour, Par l'amour même on célébra l'Amour.

<sup>1</sup> Tel fut l'attrait des Graces immortelles.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tout s'embellit, tout s'enflamme par elles;

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L'une éclatante, et noble sans fierté,

<sup>4</sup>A du maintien la douce majesté;

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L'autre sensible, ingénue et touchante,

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>De la pudeur est la grace piquante;

<sup>7</sup> Leur jeune sœur préside à la gaieté,

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Avec les jeux folâtre en liberté,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> D'un pied léger danse avec la jeunesse;

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Son enjouement prépare à la tendresse,

- <sup>11</sup> Bannit la crainte, inspire le desir,
- 12 Et peint les traits des couleurs du plaisir.
- 13 Né pour les ris, l'Amour enfant préfère
- <sup>14</sup>La jeune sœur, sa compagne ordinaire;
- 15 L'Amour enfant connoît aussi les pleurs,
- <sup>16</sup> Quel charme il prête à de tendres douleurs!

Par un perfide Ariane abusée
Armoit les dieux contre l'ingrat Thésée,
Et, l'œil mourant, le sein baigné de pleurs,
Sur un rocher leur contoit ses douleurs.
Un dieu paroît: les ris et la jeunesse
Font retentir mille chants d'allégresse;
Et les Amours, se jouant sur son char,
En font jaillir des ruisseaux de nectar.
Du dieu du thyrse elle arrête la course:
Il voit ses pleurs; il en tarit la source,
Plaint et console une amante aux abois,
Et dans ses bras la venge mille fois.
Ainsi Bacchus, l'ennemi des alarmes,
Le dieu des ris, est vainqueur par des larmes.

Trop tôt peut-être écoutant un vainqueur, La sœur de Phédre abandonna son cœur. Voilez un temps le secret de vos ames: L'impatience attisera nos flammes. Que les refus, plus piquants que les dons, Rendent plus chers les tendres abandons: Cédez toujours, mais jamais sans défense; En vous hâtant, faites qu'on vous devance: Retenez bien sur-tout cet heureux mot, Ce doux NENNI qui plaît tant à Marot.

O vous, en qui moins de beauté, plus d'âge, Ont de mon art exigé plus d'usage, Parez l'autel où doit fumer l'encens! Touchez le cœur, mais attachez les sens: Dérobez-nous sous des ombres discrètes L'intérieur des premières toilettes! Des soins prudents et des besoins secrets L'œil du matin verra tous les apprêts. Que la parure, habile enchanteresse, Sous ce qui plaît dérobe ce qui blesse. Qu'un sein trop humble, à sa place arrêté, Offre un Amour de son frère écarté. L'art des atours compose en apparence Un port brillant dans sa juste élégance: Il donne, il cache, il place l'embonpoint, En modelant les formes qu'on n'a point. Voyez l'iris qui colore un nuage: Usez ainsi, mais tempérez l'usage, D'un incarnat à Cythère appreté, Ame du teint, pastel de la beauté. Dans une glace, école du sourire, De vos attraits établissez l'empire;

Et, de l'art seul tenant ce qu'il leur faut, Faites rougir la nature en défaut.
Lorsqu'on a fait la conquête d'une ame, L'art plus savant est de nourrir sa flamme.
Je sais qu'Amour, en ses jeux inconstants, Est, pour s'enfuir, ailé comme le Temps; Même à jouir s'use la jouissance.
De deux amants, l'un plus tôt en balance Perd l'équilibre, et, lassé d'être heureux, Pour trop brûler, n'a bientôt plus de feux.
Suivez de l'œil ces jeunes hirondelles
Qui fendent l'air en se touchant des ailes;
Des deux oiseaux partis du même essor,
L'un est tombé quand l'autre vole encor.

Éveille-toi, daigne encor me connoître,
Peuple amoureux: peux-tu cesser de l'être?
Le péril suit un amant jusqu'au port;
S'il s'y repose, il sommeille, et s'endort.
Pour l'exciter, cherchons-lui des obstacles:
Par eux l'Amour opère ses miracles.
Heureux qui craint les chaînes d'un époux,
Les yeux d'un père, et les pas d'un jaloux!
L'amant glacé, qui jouit sans contrainte,
Voit sans plaisir ce qu'il obtient sans crainte;
Et le stylet, l'escalade et la nuit
Prêtent un charme aux beautés que l'on suit.

L'Envie, Argus, et Junon irritée, Rendent plus belle Io persécutée.

Le tête-à-tête, au début si charmant,
Passe à la fin du délire au tourment.
On s'est tout dit, et l'amante s'accuse
Près de l'amant bégayant une excuse.
D'un peu d'absence inquiétez l'Amour,
Et vendez-lui le plaisir du retour.
Craignez des nuits la longueur redoutable:
Il n'est qu'un temps pour la trouver aimable.
Quand du plaisir le trait est émoussé,
Plus d'un athlète, avant l'aube glacé,
Attend le jour, se morfond et se gêne:
Il faut un dieu pour une nuit d'Alemène.

Par un utile et dangereux secours,
La jalousie aide encore aux amours.
Mais n'aimons pas comme on dit qu'on déteste;
Fuyez ce monstre à qui tout est funeste,
Qui, n'écoutant qu'un soupçon orageux,
Se plaint des ris, s'effarouche des jeux.
Le nom d'amour est du fiel en sa bouche;
Sa main flétrit les roses qu'elle touche;
Tout l'empoisonne; et, malgré sa noirceur,
Du tendre Amour elle se dit la sœur.
Ah! connoissez une autre jalousie:
D'amour, d'espoir, et de crainte saisie,

Les yeux en pleurs et les cheveux épars,
Levant au ciel le feu de ses regards;
Sans invoquer Médée et sa magie,
Sa douce voix soupire une élégie;
Le prompt oubli succède à son erreur;
Tendre à l'excès, elle aime avec fureur,
Soupçonne, éclate, accuse, mais pardonne,
Et rend heureux Pâris aux pieds d'OEnone.
Telle n'est point la tempête des airs,
Lorsque Junon, parcourant l'univers,
Met tout en feu pour un époux volage:
Mais telle Iris, plus calme en son nuage,
En soupirant verse encore des pleurs,
Revoit son astre, et reprend ses couleurs.

Souvent l'humeur d'une maîtresse altière
Fait d'un reproche une rupture entière.
Je.n'ose aussi prescrire à deux amants
L'art dangereux des raccommodements.
Pour ranimer un feu que le temps glace,
Paroissez craindre un coup qui vous menace.
Le sentiment, foible, éteint à moitié,
Renaît bien vite aux pleurs de la pitié.
Je le redis enfin: que le mystère
Soit à l'Amour un rempart salutaire.
Ce dieu sera vainqueur de tout effort
S'il s'y retranche, et vaincu s'il en sort.

Qu'à pas comptés la sûrcté vous guide; Au bout du monde est le palais d'Armide: Et quand l'Amour vole au sein de Psyché, C'est un déscrt où l'Amour est caché.

Tel est, Daphné, l'encens que je t'adresse; Je dis mon culte, et voile ma déesse. Sous un nom feint le tien est adoré, Et de nos feux l'asile est ignoré. Pour y tracer la volupté suprême, Je te peindrai, toi, la volupté même. Accourez tous, amants faits pour m'ouïr: J'ouvre les cieux, et j'enseigne à jouir.

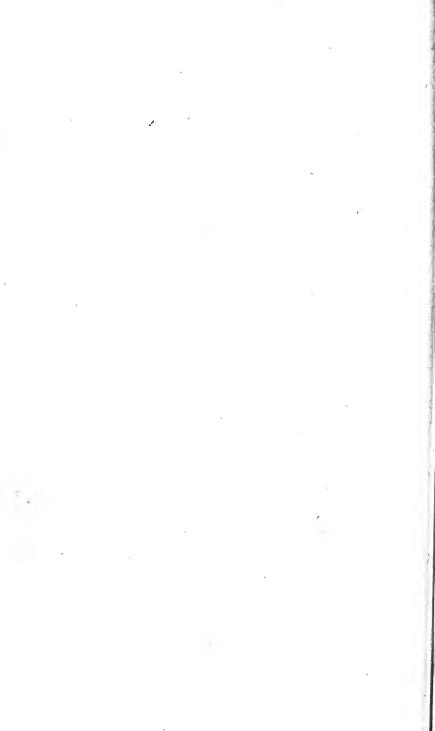

## CHANT TROISIÈME.

Vénus! ô toi, déesse d'Épicure,
Ame de tout, qui remplis la nature!
Qui, mariant tant d'atomes divers,
D'un nœud durable enchaînes l'univers;
C'est toi qui vis dans tout ce qui respire:
Mais c'est dans l'homme où siège ton empire.
Tu descendis au terrestre séjour
Pour l'animer du sympathique amour.
Il est des sens émanés de ta flamme,
Trésors de l'homme, organes de son ame,
De sa jeunesse aimables enchanteurs,
Et de l'amour rapides inventeurs.

Ces rois de l'homme ont un roi qui les guide, Et sur eux tous c'est l'instinct qui préside. Sœur de l'instinct, la curiosité Devant ses pas fit briller sa clarté, Leva son voile entr'ouvert à mesure, Guida ses pas tournés vers la nature, Et, par degrés ménageant ses desirs, Pour tous les sens trouva tous les plaisirs. Pour ces plaisirs qu'on blâme et qu'on adore L'antique erreur a condamné Pandore, Lorsqu'apportant le bonheur en son sein Des passions elle enfanta l'essaim. L'homme, avant elle, et sans ame et sans force, D'aucun penchant ne connoissoit l'amorce; Séché d'ennuis, de langueur cousumé, Obscur, rampant, vivoit inanimé, Réduit, sans voir, sans jouir, sans comoître, Au froid plaisir de végéter et d'être : Par ses trésors que le ciel dispensa, L'homme eut une ame, il sentit, et pensa. Mais c'est l'amour, source heureuse et féconde, Qui de ces dons fut le plus cher au monde. S'il ent alors des succès éclatants, Si l'art d'aimer fut le même er tout temps, L'art de jouir augmenta d'âge en âge. Le goût, les mœurs, la culture, l'usage, A ses plaisirs prêtèrent mille attraits: A Suze, à Rome, on sentit ses progrès: Quel fut l'amour de Tarquin, de Clélie, Près d'une muit d'Octave et de Julie! Toujours utile aux plaisirs amoureux,

Toujours utile aux plaisirs amoureux, Le luxe a fait le siècle des heureux. La terre entière, aujourd'hui sa patrie, A mis son sceptre aux mains de l'industrie. Dieu des talents, du travail, et des arts,
Tout vit par lui, tout brille à ses regards.
Mille vaisseaux élancés des deux mondes
Sont ses autels qui flottent sur les ondes,
Pour apporter, plus prompt que les desirs,
D'un pôle à l'autre, un tribut aux plaisirs.
Il est le dieu des fêtes d'Idalie:
Avec l'Amour ce dieu charmant s'allie,
Dore ses traits, prépare son encens;
Dans une fête il réveille les sens;
Sur des coussins il endort la mollesse;
Son opulence invite à la tendresse;
Ses dons vainqueurs soumettent la fierté,
Et sa richesse embellit la beauté.

Sans lui pourtant, riche assez de lui-même.
L'amant heureux jouit de ce qu'il aime;
Et j'établis dans nos tendres desirs
Le sentiment, base de tous plaisirs.
La volupté, profonde, inaltérable,
Dans l'ame scule a sa source durable.
L'ame, écartant le terrestre bandeau,
De Prométhée allume le flambeau,
Nous ouvre enfin cette route embrasée
Par où l'Amour mêne à son Élysée.

Connoissez donc ses élans, ses transports. Le dieu des sens peut triompher alors,

S'unir à l'ame, y verser son délire, Et rendre an cœur le charme qu'il en tire. Mais redoutez, possesseur trop heureux, L'excès fatal du tribut amoureux. Qu'un salamandre en ses premiers vertiges Tombe énervé pour conter ses prodiges: Un sage athlète, au combat plus certain, Retrouve au soir ses combats du matin. Silène a bu; mais la soif qui lui reste Surnage encor sur sa coupe céleste. Aimons ainsi; l'amour doit avec soin Laisser grossir le torrent du besoin. Que le vainqueur dans les courses d'Élide Arrive au but du pas le plus rapide; Qu'un amant soit, pour remporter le prix, Lent à la course aux tournois de Cypris; Dans mes amours c'est vous que je préfère, Jeux suspendus, plaisirs que je diffère: Durant un siècle, aux portes du desir, Éternisons la chaîne du plaisir.

Qu'un calme utile au délire succède, Que la folie occupe l'intermède: Mille baisers, donnés, pris, et rendus, Cent petits noms sans ordre confondus, Serments, soupirs, jusqu'au silence même, Tout est divin aux bras de ce qu'on aime. Rappelez-vous, par des récits charmants, De vos amours l'attente et les tourments, Les premiers jeux d'une pudeur timide, Et cette nuit où l'on fut un Alcide: Un mot, un geste, un caprice, un desir, Change soudain l'attaque du plaisir. On veut, on tente une approche nouvelle: Tel Phidias ajustoit son modèle.

L'amant heureux qui veut l'être long-temps
Fuit du soleil les rayons éclatants:
Dans un jour doux, ni trop vif, ni trop sombre,
La nudité veut pour gage un peu d'ombre.
L'âge et Lucine altèrent mille attraits;
La beauté même a toujours ses secrets.
Du dieu du jour Vénus fut adorée,
Mais tant d'éclat effraya Cythérée;
Et la déesse, évitant ses regards,
Pour se cacher prit les tentes de Mars.
Couple amoureux, par cette loi prudente,
Le péril cesse, et le plaisir augmente;
Redoutez donc le coup d'œil hasardeux
D'un examen fatal à tous les deux.

Ma voix dictoit ces maximes connues, Quand tout-à-coup, fendant le sein des nues. L'Amour lui-même a suspendu mes sons. Cesse, a-t-il dit, de trop vagues leçons, A mes plaisirs prête un autre langage; Fuis le précepte, enseigne par image: Monte, et suis-moi. Son char étincelant M'a fait voler par un sentier brûlant; J'ai vu Paphos, Amathonte, et Cythère; Je l'ai suivi dans l'île du mystère. Viens, m'a-t-il dit, entends ici ma voix; Écoute, écris, et peins ce que tu vois.

Eh! de quels traits, Amour, puis-je décrire La volupté, reine de cet empire! Je vis son temple où brilloient tous les arts. Le frontispice, éclatant aux regards, Fait voir ces mots gravés pour tous les âges: Jouer est tout: les heureux sont les sages. Là, présidant aux plaisirs amoureux, Déesse heureuse, elle y rend tout heureux. Elle jouit, s'endort, ou se réveille, Aux sons flatteurs qui charment son oreille. De son pouvoir le trône solennel Est une alcôve; un lit est son antel. Près d'elle assis, dans son apothéose, Est le bonheur, le front paré de rose. L'espoir brillant de faveurs entouré, La pâmoison l'œil au ciel égaré, La jeune audace, et la langueur mourante, Des doux baisers la foule renaissante,

Le rapt vainqueur, l'attentat libertin, Le dieu charmant des songes du matin; Voilà sa cour. La jeune souveraine, D'un holocauste à toute heure certaine, Voit jour et nuit, sur des cœurs palpitants, Sacrifier des prêtres de vingt ans; Et tour-à-tour, dans ces jeux qu'elle anime, Elle sourit au cri d'une victime.

Plus incertain du choix des voluptés, Je parcourus ces jardins enchantés. Dans le séjour d'une éternelle aurore, Les soins de l'art, les prodiges de Flore, Ont surpassé les chefs-d'œuvres unis D'Alcinoüs, Lucullus, Adonis. Du sein riant qu'étale la nature Naît le parfum, l'émail, et la verdure: Des bois profonds, des portiques ouverts, Les chants d'amour de mille oiseaux divers, L'onde et ses jeux, la fraîcheur et l'ombrage, De la mollesse offrent par-tout l'image, Et font sentir aux sujets de l'Amour L'esprit de feu qui régne en ce séjour. Là, figurés par des marbres fidéles, Les dieux amants sont offerts pour modéles. Sous mille aspects, leurs groupes amoureux De la déesse expriment tous les jeux.

C'étoit Léda sous un cygne étendue, Neptune au sein d'Amymone éperdue, Vénus aux bras d'Adonis enchanté. Là tout objet, vu pour être imité, Fait une loi. Sous cent formes lui-même Jupiter dit comme il faut que l'on aime. Suivons des dieux dont l'empire est si doux; Adorons-les, ces dieux faits comme nous.

D'autres objets qui peuplent ces ombrages Sont de l'amour les mobiles images. Sur des gazons couronnés de berceaux, Au fond des bois, dans les prés, dans les eaux, Par mille jeux, mille études charmantes, Cupidon même enseigne mille amantes, Se reproduit sous les formes qu'il prend, Toujours le même, et toujours différent. Loin de ses sœurs, une Grace timide Suit dans les bois un Faune qui la guide; Tendre et farouche elle veut et défend, Contient le Faune à demi triomphant, Fuit et l'appelle et pardonne et s'offense, Pour mieux jouir suspend la jouissance; Prépare, amène, augmente ses desirs Par des baisers, précurseurs des plaisirs; Ne rougit plus de parler et d'entendre, S'émeut, arrive au transport le plus tendre;

C'est Aglaé qui commande à son tour, Et qui provoque et l'amant et l'amour; Reçoit, rend tout, et mourant de tendresse N'accuse plus qu'un retard qui la blesse.

Près d'un autel, sous des pampres divins, Dansoient au loin Ménades et Sylvains. Aux yeux de tous une folle bacchante Paroît en l'air aux bras d'un corybante, S'agite au bruit du sistre qu'elle entend, Et veut l'excès du plaisir d'un instant: Sa voix l'anime, et sa main chancelante Presse un raisin sur sa bouche brûlante. La double ivresse opère tour-à-tour; Bacchus reçoit les victimes d'amour; Et la Thyade, en sa fougue nouvelle, Chante Évohé, danse, boit, et chancelle, Peint son ivresse aux pas qu'elle décrit, Et tombe aux pieds de Silène qui rit.

De cette orgie où régnoit le délire,
Aux bains d'Amour un autre objet m'attire,
L'amant qui touche à ces magiques eaux
Reçoit une ame et des sens tout nouveaux:
Dans un bassin creusé par la nature,
Sur un fond pur dort une onde aussi pure;
C'est là qu'Olympe a suivi son amant.
A peine Iphis y descend un moment,

Qu'en lui s'allume une flamme nouvelle: Olympe est nue, Iphis est nu comme elle; Elle en rougit, et, fuyant de ses bras, Cherche dans l'onde un voile à ses appas. Il suit, l'atteint, et cette onde écumante Reçoit Iphis aux bras de son amante. Tous deux unis, sur le sable étendus, Le flot pressé ne les sépare plus; Sous les efforts de l'amant qui surnage L'eau qui s'agite inonde son rivage, Et loin de nuire à leurs sens allumés, Produit les feux dont ils sont consumés. Telle n'est point, avec sa cour austère, Diane au bain tristement solitaire: Mais telle on vit la source de ces eaux Où Salmacis brûloit dans ses roseaux, Lorsqu'en ses bras la jeune enchanteresse D'Hermaphrodite excita la tendresse; Lorsque, tous deux enivrés, éperdus, L'amour unit leurs sexes confondus.

Mais quelle fête au temple me rappelle? Quel chant de joie y cause un nouveau zele? Tout s'y prépare au sacrifice heureux De deux amants liés des premiers nœuds. L'amour amène aux pieds de l'immortelle. Zélide, Agis, colombes dignes d'elle Tous deux sans art, brillants de ces attraits Où la jeunesse imprima tous ses traits. Tous deux comblés des dons du premier âge, Ils s'adoroient, mais foible en son hommage, L'amour captif attendoit son essor; Ils s'adoroient, mais s'ignoroient encor. Ils s'épuisoient en stériles caresses, Se prodiguoient d'inutiles tendresses. Troublés, confus, leurs sens embarrassés En leur parlant ne parloient point assez. Entends nos vœux, dit-il; vois les prémices De deux amants qui cherchent tes délices: Du dieu des cœurs nous connoissons la loi; Dignes de lui, rends-nous dignes de toi: Pour mériter tes chaînes fortunées, Accrois nos sens, ajoute à nos années: Aide à l'amour qui s'épuise en desirs; Il donne un cœur, tu donnes les plaisirs.

Amants, dit-elle, oui, vous m'allez connoître; Venez jouir et commencer à naître.

En les liant de festons amoureux,
De sa main même elle en serre les nœuds.
On les conduit par son ordre suprême
Au fond du temple, au lit de l'Amour même,
Lieu de délice au vulgaire caché,
Où triompha le monstre de Psyché.

Sans la pâleur des flambeaux d'Hyménée S'ouvrit pour eux la couche fortunée.

Là, tout-à-coup élancés, étendus,
Ils sont unis, éclipsés, confondus;
Leur ame entière et s'égare et se noie
Dans un abyme et d'ivresse et de joie.
Pour tant d'amour, tant d'objets, tant d'appas,
Leurs sens unis ne leur suffisent pas.
Bientôt Agis en connoît mieux l'usage:
Plus irrité par l'obstacle de l'âge,
Agile et tendre, il presse, il est pressé,
Combat, assiège, embrasse, est embrassé,
Hâte ou suspend un succès trop rapide.
Il soupiroit, il nommoit sa Zélide:
Zélide enfin l'appelant à son tour,
Avec son nom part le cri de l'amour.

Dans le silence une immobile extase
Rallume, étend le feu qui les embrase;
Sur son amante Agis ouvre les yeux:
Piquante image! aspect délicieux!
Comme l'oiseau dont le vol se déploie,
Qui tout-à-coup plane en l'air sur sa proie;
Agis ainsi, de retour au combat,
Reprend son vol, fond, s'élève, ou s'abat:
A sa défaite elle-même conspire,
En se pâmant Zélide encor soupire:

Agis se meurt; et l'Amour étonné, Deux fois vainqueur, l'a deux fois couronné. Ivre d'amour, de laugueur abattue; Elle suspend un plaisir qui la tue; Et dans les bras d'Agis et du sommeil Tombe, et s'endort dans l'espoir du réveil.

Plus vigilant, plus heureux que Céphale, Agis s'éveille; et l'aube matinale Offre à ses yeux, par de nouveaux appas, Des voluptés qu'il ne connoissoit pas. Zélide alors sans crainte, sans alarmes, Aux yeux d'Agis prodiguoit tous ses charmes. L'amour, un songe, et leurs douces chaleurs, Couvroient son teint des plus vives couleurs. C'est l'abandon, la langueur, la mollesse, Et ce désordre où le plaisir nous laisse. D'un de ses bras son front s'est couronné; Sur son amant l'autre est abandonné; De ses cheveux les boucles étalées Sont dans les fleurs éparses et mêlées; Son sein respire, et, par son mouvement, Près de son cœur appelle son amant. Par-tout Agis voit, contemple, dévore Ce qu'il a vu, ce qu'il veut voir encore. Sa main avide, au gré de tous ses vœux, Détache un voile, enlève ses cheveux,

Presse et parcourt le corail et l'albâtre: Sur chaque objet un coup d'œil idolâtre Y précipite un baiser qui le suit. Tel un ruisseau qui serpente et qui fuit, Se repliant sur sa route fleurie, Baigne l'émail de toute la prairie; Tel est Agis. En vainqueur satisfait, Il s'applaudit des ravages qu'il fait, Et reconnoît sur des traces charmantes De ses baisers les empreintes brûlantés.

Tu dors Zélide, et je jouis sans toi! Vois mon bonheur, regarde, écoute-moi! J'ai cent plaisirs, tu n'as qu'un vain mensonge, Et je te vois, quand tu ne vois qu'un songe! Il soupira: Zélide l'entendit, Ouvrit les yeux, soupira, s'étendit, Leva sa main : hélas! sa main timide N'osoit tomber; Agis en fut le guide... A cette approche, un feu qui les brûla De veine en veine aussitôt circula. Zélide, Agis, sur leurs bouches de flamme Réunissoient les moitiés de leur ame : Et si leur bouche est oisive un moment, Organe utile à leur emportement, Elle confond ces paroles de joie Qu'à son amant une amante renvoie,

Ces noms, ces cris, ces soupirs agaçants, Aiguillons sûrs des plaisirs renaissants.

Où suis-je, Amour, et quel feu me dévore? Quels traits, dis-moi, peux-tu lancer encore? De tes fureurs cesse de m'agiter; Pour trop sentir, je ne puis plus chanter.

Ici, Daphné, couronne ton ouvrage;
De nos plaisirs vois si j'ai peint l'image.
Pour toi l'Amour dictant ce que j'écris
T'en fit l'objet, et le juge, et le prix.
Ouvre les yeux, son flambeau va te luire;
Vois, connois tout: le charme est de s'instruire.
Suis pas à pas ton instinct curieux:
C'est un bonheur inconnu même aux dieux;
Ils savent tout. Adore ton partage;
Sors doucement du berceau de ton âge.
J'aime une fleur lente à s'épanouir:
C'est par degrés qu'il faut plaire et jouir.

Hélas! mon ame, à l'amour tout entière, Trop diligente, épuisa la matière; Je dévoilai les secrets de Cypris: Amour, pourquoi m'en avoir tant appris? Ou, que ne puis-je, ô maître que j'adore, Oublier tout, pour m'en instruire encore!

FIN DE L'ART D'AIMER.

The service of the se

The state of the s

great to the second

## **VARIANTES**

### DE L'ART D'AIMER.

#### CHANT PREMIER. - p. 20, vers 13.

- <sup>1</sup> Voilà le mien. Heureux cent fois le cœur
- <sup>2</sup> Qui tient du ciel cet ascendant vainqueur!
- 3 Quand ce rayon, cette vive étincelle,
- 4 Perce au travers du sein qui le recèle,
- <sup>5</sup> Voici les lois qu'un amant peut ouïr.

#### CHANT SECOND. -- p. 26, vers 17.

- <sup>1</sup> Que sans emblème un maître plus profond
- <sup>2</sup> Montre au beau sexe à démêler à fond
- 3 La laideur mâle et la beauté débile,
- 4 Ma plume est chaste, et le sexe est habile.

#### - p. 33, vers 17.

- 'Le rameau d'or est enfin découvert.
- <sup>2</sup> Ainsi le feu qui de cendre est couvert,
- <sup>3</sup> Impatient sous le poids qui l'opprime,
- 4 Cherche au-dehors un souffle qui l'anime.
- <sup>5</sup> Tel fut l'attrait des Graces immortelles,
- Vous que j'enseigne, enchantez-nous par elles;
- <sup>7</sup> Associez à leur accord charmant
- <sup>8</sup> Les jeux badins, le folâtre enjouement,

- $_{9}\mathrm{Le}$  rire aimable, ami de la jeunesse;
- '° Né de la joie, il la produit sans cesse;
- "Flatte l'espoir, inspire le desir,
- 12 Et peint les traits des couleurs du plaisir.
- 13 Plus enchanteur, plus éloquent, plus tendre,
- <sup>14</sup> Un doux sourire en fera plus entendre.
- 15 D'un autre charme on connoît tout le prix;
- <sup>16</sup> Il est des pleurs plus touchants que les ris.

FIN DES VARIANTES.

# **PHROSINE**

ET

MÉLIDORE,

POËME.

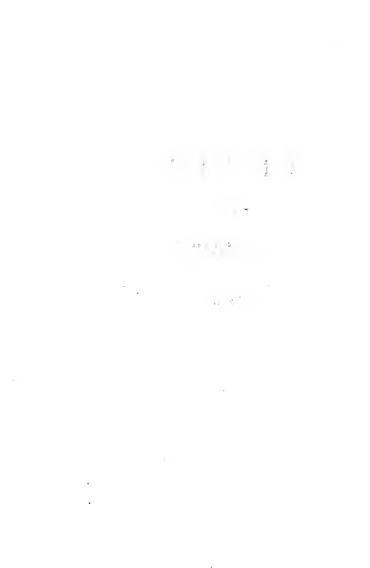

## **PHROSINE**

ET

## MÉLIDORE.

## CHANT PREMIER.

Muse plaintive, ô toi qui fais répandre

Ces pleurs touchants, délices d'un cœur tendre,

Des vrais amants toi qui peins le malheur,

Donne à ma voix l'accent de la douleur!

Que la pitié, les regrets, les alarmes,

Où l'intérêt fait trouver tant de charmes,

En soupirant accompagnent tes pas.

Toi qui chantois Léandre et son trépas

Sur ce rivage où l'Amour pleure encore,

Chante avec moi Phrosine et Mélidore.

Noms immortels, noms si chers à l'Amour,

L'oubli vous rend à la clarté du jourles.

Près des écueils de Charybde et de Scylle,

Paroît Messine aux rives de Sicile:

62

Là, cent palais, souverains de ces mers, Le pied dans l'onde, ont le front dans les airs. Son port superbe, abri de la fortune, Sauve Plutus des fureurs de Neptune; Tout l'or de l'Inde éclate sur ses bords: Mais c'est en vain que l'Asie et ses ports Comblent le sien de richesses nouvelles; Ses vrais trésors étoient deux cœurs fidèles. Là, Mélidore avoit reçu des cieux Des biens sans nom, des vertus sans aïeux; Là, dans le sein d'une illustre famille, Des Faventins on vit briller la fille. Peindrai-je, ô dieux! sa grace et ses attraits? Que l'art fécond forme les plus beaux traits; Qu'il embellisse, exagère, imagine; Il rend Vénus, et ne rend pas Phrosine. Son ame étoit le pur souffle des dieux; Un doux rayon éclatoit dans ses yeux; Son âge heureux sortoit de son aurore; C'étoit le teint et la taille de Flore; C'étoit d'Hébé le sourire vainqueur, Et cette voix, l'écho touchant du cœur. Son cœur, enfin, fut le don trop funeste Qui couronna, mais perdit tout le reste. Long-temps l'Amour, tremblant à ses genoux, En fit l'espoir et le tourment de tous;

Dans son carquois ses traits dormoient encore,
Mais à Phrosine il fit voir Mélidore:
De leurs regards partit un double éclair,
Pareil à ceux qui se croisent dans l'air;
Rapide élan, tendre accord, bien suprême,
Moment d'extase où l'on plaît comme on aime.
Ce fut aux jeux qu'on célébroit au port
Qu'Amour en eux montra ce doux rapport.

Mille beautés, dans ces fêtes brillantes, Voguoient en mer sur des barques galantes. Phrosine y vint, Mélidore y courut: Pour eux la fête aussitôt disparut; Sans se parler, leurs regards s'entendirent; De leurs transports leurs ames s'applaudirent. Tout le progrès, tout l'effet que produit Le cours du temps, d'un instant fut le fruit. Le tendre aveu de leur commune atteinte, Fait sans détour, fut écouté sans feinte: Mais des rivaux l'attente et le courroux, L'œil des parents, le réveil des jaloux Vint arrêter l'Amour dans sa carrière, Et de l'obstacle éleva la barrière. Phrosine avoit deux frères, ses tyrans, Deux Faventins, orgueilleux de leurs rangs. L'un, c'est Aymar, ivre de sa naissance, Des plus grands noms recherchant l'alliance:

### 64 PHROSINE ET MÉLIDORE.

Jule étoit l'autre; un trait empoisonné
L'avoit rendu plus craint que son aîné.
Dès son jeune âge un amour trop funeste
Livra son ame aux flammes de l'inceste:
C'est un regard aussi pur que le jour
Qui donna l'être au plus impur amour.
Tel le poison, dont Circé fait usage,
Naît du soleil, honteux de son ouvrage.
Le même jour qu'Aymar ambitieux,
Sacrifiant Phrosine à ses aïeux,
Nomme l'époux que son choix lui destine;
Ce jour-là même, à sa sœur, à Phrosine,
Jule, en secret avouant ses ardeurs,
Lui dévoila son crime et ses fureurs.

"Ma sœur, dit-il, tu vas frémir, sans doute;
Plains-toi, rougis, frissonne, mais écoute.
Enfin mon cœur échappe à mes efforts;
En te voyant je cède à ses transports:
Je ne puis plus te cacher qu'il t'adore;
J'étouffe en vain le feu qui me dévore.
Hélas! ce feu s'accroît, loin d'expirer;
Par mes efforts je l'excite à durer,
Et je me fais une guerre cruelle.
Pourquoi le ciel, en te créant si belle,
S'il m'a connu, m'a-t-il mis près de toi?
De t'adorer il m'imposa la loi.

Rappelle ici le berceau de notre âge, Nos premiers goûts, nos jeux, notre langage, Cette union, ces faveurs, ces plaisirs Que permet l'âge à d'innocents desirs. Jeune, imprudent, sans remords, sans alarmes, Je m'enivrois du poison de tes charmes: Mon cœur enfin te parla sans détour; La voix du sang fut celle de l'amour: J'en vis le crime, et ne pus m'en défendre! Phrosine!... Ah dieux! tu frémis de m'entendre; Demeure, attends... j'expire si tu fuis. J'ai si long-temps dévoré mes ennuis! Mais ton hymen aujourd'hui m'assassine. Un autre, ô ciel, dans les bras de Phrosine! Un autre!... et moi, déchiré nuit et jour, J'aurai, sans toi, mon crime et mon amour! Pardonne, ou frappe: indulgente, ou sévère, Parle, et choisis d'un époux ou d'un frère: Si je te perds, je suis mort; et ta main, En se donnant, me percera le sein. »

Que devient-elle à cet aveu terrible? Phrosine éprouve un sentiment horrible, Mélé d'effroi, de honte, et de pitié. Jule avoit eu sa plus tendre amitié; Sans cet amour, Jule étoit digne d'elle: Mais détestant sa flamme criminelle,

Elle recule; et, détournant les yeux, « Fuis-moi, dit-elle, abandonne ces lieux; Va, ne crains point l'époux qu'on me destine, Et, si tu peux, garde un frère à Phrosine. » De cet hymen un bruit sourd répandu Fit accourir Mélidore éperdu; Et cet amant, apportant ses alarmes, Vint à Phrosine arracher d'autres larmes. Ainsi l'orgueil, la nature, et l'amour Par trois liens l'enchaînoient tour-à-tour. Sans cesse Aymar lui parloit d'hyménée; Jule traînoit sa vie infortunée; Et par tous deux Mélidore alarmé Goûtoit en vain le bonheur d'être aimé. Né sans noblesse, il crut que l'opulence Des Faventins tenteroit l'alliance. Ainsi l'amour, sur les ailes du vent, Le fit courir aux portes du Levant: Ligués pour lui, Mars, Éole, et Neptune, Accéléroient le cours de sa fortune ; Par leur objet rendus plus précieux, Ses biens sacrés intéressoient les dieux. Riche sur-tout d'un espoir inutile, Il vole, arrive au phare de Sicile. Il voit Phrosine: il croit que ses destins Vont l'égaler au sort des Faventins;

Phrosine même en conçoit l'espérance. On parle, on presse, on discute, on balance; Enfin, la gloire étouffant l'intérêt, L'amour reçoit le plus fatal arrêt. Jule amoureux nuit sur-tout à leurs flammes. Le désespoir s'empare de leurs ames. « Adieu, Phrosine, adieu, j'ai tout perdu, S'écrie alors Mélidore éperdu; Le ciel n'a pu voir unir sans envie Mon être au tien, mon destin à ta vie. Que sert tout l'or que Neptune a sauvé? Je perds Phrosine; on m'a tout enlevé. Dans la mort seule est l'espoir qui me reste; Je l'obtiendrai par un exil funeste. Si j'attachai ma vie à tes appas, Je dois la perdre où tu ne seras pas. J'y cours. » — « Tu pars, et je ne puis te suivre! Dieux! à quels maux ta fuite ici me livre! L'hymen, l'amour, vont me persécuter, Non! pour te voir j'oserai tout tenter. Espère, attends, ranime mon courage: De ce jardin le mur touche au rivage; Près de la mer il peut te ménager Un accès libre, et loin de tout danger. Voilé par l'ombre, aidé par le mystère, Tu guideras ta marche solitaire.

J'ai tes serments, je t'ai donné ma foi;
Phrosine a-t-elle à rougir avec toi?
L'amour enfin, ton salut me décide;
Ma jeune esclave Aly sera ton guide.
Sur nos tyrans les pavots tomberont,
Et Mélidore et l'amour veilleront. "
De quel espoir son alarme est suivie
A ce discours, à ce souffle de vie!
Pour mieux tromper des yeux encore ouverts,
Il feint alors d'avoir rompu ses fers;
Et cependant il brûle de voir naître
L'heure où Phrosine ordonne de paroître.
Elle ignoroit qu'Aymar, par ce détour,
Souvent la nuit sortoit de ce séjour.

La lune au ciel éclatoit sans nuage,
Quand Mélidore, arrivant au passage,
Ouvre, et soudain voit Aymar, en est vu.
Chacun, frappé d'un aspect imprévu,
Frémit, recule, hésite, et se regarde;
Bientôt armé, l'un et l'autre est en garde.
Le fer se croise, et, le trait à la main,
Long-temps la mort vole autour de leur sein.
Enfin Aymar, redoublant son audace,
Cherche le coup qui l'étend sur la place.
Jule, amoureux, tout plein de ses malheurs
Là, très souvent, promenoit ses douleurs:

Cette nuit même, errant sur le rivage, Il voit de loin ce combat qui s'engage: Il vole, accourt, trouve Aymar abattu, Qui s'écrioit « O Jule! que fais-tu? Venge ton frère. » — « O ciel! c'est Mélidore! C'est toi, dit Jule, insolent que j'abhorre! Dans ton vil sang j'éteindrai ton amour; Meurs, traître! « Il dit, et combat à son tour. Quittant alors la terrasse voisine, Aly vient, voit, tremble, et vole à Phrosine. Phrosine accourt, et, d'un œil éperdu, Voit sur le corps de son frère étendu Son frère armé qui combat Mélidore: De Jule atteint le sang couloit encore. Elle s'élance au milieu de leurs coups. « Cruels, dit-elle, ô ciel! que faites-vous? Percez Phrosine, ou rendez-lui vos armes. » Ce nom, ces cris, ses beaux yeux tout en larmes, Ses bras enfin qu'elle levoit aux cieux, Calment d'abord deux tigres furieux. Phrosine voit Aymar sur la poussière, S'y précipite, et l'embrasse, et le serre. On vient en foule. Un autre sentiment La fait trembler pour son cruel amant. « Va, fuis, dit-elle; adieu.... » Phrosine reste Dans les horreurs de cet état funeste

### 70 PHROSINE ET MÉLIDORE.

Aymar vécut après de longs secours:
Jule guérit, et soupira toujours.
Au désespoir se livra Mélidore:
Contraint de fuir un séjour qu'il adore,
De sa main même il brûle ses vaisseaux,
Fait croire à tous son trépas dans les eaux,
Et, dérobant les apprêts de sa fuite,
De ses rivaux évite la poursuite:
S'il traîne ailleurs un sort irrésolu,
S'il vit enfin, Phrosine l'a voulu.

## CHANT SECOND.

Non loin du port, au couchant de la ville, Du fond des eaux paroît sortir une île, Un triste écueil, un rocher menaçant; L'onde en courroux s'y brise en mugissant. L'un de ses flancs, moins battu par l'orage, Permet l'abord d'un asile sauvage. L'espace étroit du rocher entr'ouvert, D'herbe, de mousse, et de rameaux couvert, Étoit l'abri d'un pieux solitaire, Vieux pénitent, fugitif volontaire, Qui, de ce roc ayant fait un saint lieu, Prioit en paix, et reposoit en Dieu. Les ans penchoient sa tête octogénaire, Un sac formoit son vêtement austère; Sur un cordon sa barbe retomboit, Et sous son poids un bâton se courboit. C'est au milieu d'une pente rapide Que la nature, architecte solide, Creusa du saint l'asile révéré. Là, son autel, d'une lampe éclairé,

Etoit orné de grossières images, Qui des croyants attestoient les hommages. Un lit de natte, un oratoire auprès, De la cellule étoient les seuls apprêts. Le foud de l'antre offroit une ouverture D'où s'épanchoit une source d'eau pure; Et, loin du bruit que la vague formoit, A ce murmure un sage s'endormoit. Son aliment étoit le coquillage Qui, chaque jour, échouoit au rivage; Un coin de terre avoit lassé jadis Ses bras, par l'âge énervés et roidis. Sur le rocher qu'il habitoit encore Le désespoir conduisit Mélidore; Sur une barque en secret amené, Il se présente au vieillard étonné, Dit ses malheurs, l'attendrit, et partage Avec transport cet affreux héritage. « Mon fils, lui dit le solitaire heureux, Si, dégagé des pièges amoureux, Ton cœur paisible a bien rompu sa chaîne, Que béni soit l'heureux jour qui t'amène! Du sort, ici, j'ai défié les jeux; Toujours serein sous un ciel orageux, J'ai vu, trente ans, le reflux de cette onde Qui m'invitoit à retourner au monde.

Il m'a trompé, je l'ai fui pour toujours. Mais, quand je touche au dernier de mes jours, Le ciel sensible écoute ma prière: J'aurai ta main pour fermer ma paupière. Tu vois mes biens, succède à mon bonheur; Fuis sans regret un monde suborneur: Sers Dieu, voilà l'être qu'il faut qu'on aime. Et, tout à lui, sois content de toi-même. » Il dit, l'embrasse, et verse dans son sein Quelques rayons de cet esprit divin. Mais vainement il combattit sa flamme; Le calme encore étoit loin de son ame. Ah! qui pourroit effacer dans un jour La profondeur des traces de l'amour? C'est le torrent qui, sillonnant la plaine, A tout empreint du sable qu'il entraîne. Les prés rougis, les guérets dépouillés, Marquent les lieux que son cours a souillés. Mais un printemps suffit à la nature Pour réparer l'émail et la verdure; La vie entière à peine reproduit La paix du cœur, qu'un seul instant détruit.

Bientôt l'ermite, au bout de sa carrière, Vit sans regret s'éclipser la lumière. La faux du temps l'étendit au tombeau, Et ce désèrt eut un maître nouveau.

### 74 PHROSINE ET MÉLIDORE.

Ce n'étoit plus cet habitant paisible,
Cet heureux sage au trouble inaccessible,
Dont aucun choc n'ébranloit la vertu,
Qu'on vit semblable à ce rocher battu
Qui, résistant aux tempêtes de l'onde,
Se reposoit sur sa base profonde:
C'est un amant agité, sans repos,
Tel qu'un navire emporté par les flots.

Étois-tu donc plus tranquille au rivage, Toi dont le ciel éprouva le courage? Quels maux en foule il étendit sur toi, Depuis ce jour de combat et d'effroi! Mais, faisant tête au destin qui l'opprime, A tous ces coups Phrosine se ranime. Son soin actif met tout en mouvement Pour éclairer le sort de son amant. S'il vit encore, eût-il traversé l'onde, Phrosine iroit aux limites du monde: Mais les Amours n'ont pas volé si loin. De cette fuite un pêcheur fut témoin: Par lui Phrosine apprend tout le mystère. A ce rapport un trait de feu l'éclaire; De son bonheur un rayon se fait voir, Et rend l'essor aux ailes de l'espoir.

L'astre brûlant, dans sa course rapide, Montoit au signe où le lion préside,

Flore expiroit: les plus vives chaleurs De Cérès même altéroient les couleurs. Pour fuir les feux de la voûte éthérée, Doris cherchoit les grottes de Nérée, Et l'habitant du terrestre séjour Ne respiroit que la fuite du jour. La mer, bornant la maison Faventine, Baignoit les murs qui renfermoient Phrosine; Un sûr asile, ignoré dans ces lieux, Formoit pour elle un bain délicieux. Là, chaque nuit, Phrosine descendue Menoit Aly sa compagne assidue; Là, sans rougir, ses plus secrets appas Souffroient des yeux qu'elle ne craignoit pas. Des jours brûlants l'onde apaisoit la flamme Sans apporter de reméde à son ame. Dans le sommeil ses esprits languissants Avoient fait place à l'erreur de ses sens. Des régions qu'habitent les mensonges Étoit parti le plus heureux des songes; Non ce vieillard par des hiboux traîné, Teint de pavots, de crêpe environné, Mais un enfant sans voile et sans nuage, Tout rayonnant de l'éclat du bel âge, Au doux sourire, au teint frais et vermeil Il répandoit les roses du sommeil;

Le mouvement de son aile divine
Rafraîchit l'air que respiroit Phrosine;
Sa donce haleine embauma ce séjour:
Ce bel enfant, ce songe, étoit l'Amour.
Ce dien, traçant de subtiles images,
Peint ses rideaux de riants paysages;
Il met la main sur son cœur, et lui dit:
« Sois attentive au sort qui t'est prédit:
Vois cet empire où Neptune préside;
Viens y briller, je t'y fais néréide:
Nymphe nouvelle, ose en cet élément,
Suivre l'Amour, et chercher ton amant;
Brave les flots, les rochers, et l'orage;
Un dieu puissant va t'ouvrir le passage. »

Phrosine alors, dans ses destins nouveaux, Crut se jouer, crut voguer sur les eaux. L'Amour guidoit sa course fortunée: Au bord d'une île elle fut amenée. « Tu dois, dit-il, y pénétrer un jour, Et ton amant est roi de ce séjour. »

Là disparut l'Amour et son ouvrage. Elle s'éveille, adorant ce présage; Et, le cœur plein de ce rêve enchanteur, Elle ose attendre un avenir flatteur. Avec Aly de ce songe occupée, Au bain sur-tout Phrosine en est frappée.

« C'est toi, dit-elle, ô fatal élément, Qui de mes bras éloignes mon amant! A l'intérêt si tes vagues dociles Pour les mortels ont des routes faciles, De ton pouvoir fais un plus digne emploi; Sers mon amour, élève, emporte-moi, Unis Phrosine à son cher Mélidore. » En agitant les ondes qu'elle implore, Soudain le sable échappe sous ses pas; Son corps s'étend, balancé sur ses bras; Ses pieds de l'onde atteignent la surface : Un fol espoir animoit son audace. Aly trembloit: Phrosine s'égarant Nageoit encor; mais son cœur expirant, Trop foible, hélas! la rappelle au rivage. « Aly, dit-elle, as-tu yu? quel présage! L'Amour sans doute écoute mes desirs; Il soumet l'onde, et commande aux zéphyrs. J'irai plus loin. » Elle dit, et s'élance, Bat, fend la mer, nage à plus de distance; Revient, retourne, et, jouant sur les eaux, S'exerce encore à des périls nouveaux. Ce que l'Amour inspire à cette amante, La jeune Aly par amitié le tente. Un voile tombe, un autre est détaché; Sous chacun d'eux un Amour est caché :

### 78 PHROSINE ET MÉLIDORE.

Mais ses attraits, mais leur grace divine, Rendent hommage aux graces de Phrosine. Ses lis sur-tout triomphent en blancheur, Et Vénus même envieroit sa fraîcheur. Aly, dans l'onde où Phrosine l'attire, Étend un pied, pousse un cri, se retire, Rentre, chancelle, avance; et chaque pas Ensevelit quelqu'un de ses appas. Elle ose enfin suivre la néréide, Qui sur les eaux se soutient et la guide. Phrosine, Aly, s'exerçoient tour-à-tour. Telles on voit au sommet d'une tour Prendre leur vol deux jeunes hirondelles, Et l'annoncer par un battement d'ailes; L'une en tremblant s'essaie à voltiger; L'autre plus prompte affronte le danger, Désigne un terme au vol qu'elle médite, Part, vole, fuit: sa compagne l'imite, La suit, l'atteint; et toutes deux au pair Vont mesurer les campagnes de l'air.

## CHANT TROISIÈME.

Le préjugé sous des chaînes cruelles Assujettit l'ame et l'esprit des belles. Reines des cœurs, mais esclaves des lois, L'orgueil de l'homme usurpa tous leurs droits. Il asservit l'idole qu'il encense; Il rend le culte, et ravit la puissance; En adorant il régne, et, dans ses dieux, Voile un éclat qui blesseroit ses yeux. Sexe adoré, quelle seroit ta gloire, Si, te laissant disputer la victoire, Tes humbles vœux n'avoient pas limité Ton apanage aux dons de la beauté! Telle une source et brillante et féconde Naît dans l'espoir de parcourir le monde, Roule ses flots, et, d'un cours qu'elle étend, Promène au loin leur tribut éclatant : Mais l'art trompeur, l'arrêtant sur la rive, Par cent canaux l'enchaîne et la captive; Ainsi borné, son cours infructueux N'embellit plus qu'un jardin fastueux :

80

Dans leurs prisons ses ondes étrangères N'arrosent plus que des fleurs passagères. Rompez la digue: un fleuve naît alors, S'étend, circule, enrichit tous ses bords, Répand l'espoir, la vie, et la fortune, Et va grossir l'empire de Neptune. De la beauté tel seroit le destin: Brisons ses fers, son triomphe est certain. Une loi juste attache à son essence Grandeur, courage, activité, science. Muses, par vous nous sont donnés les arts; Diane abat les monstres sous ses dards; Aux champs troyens, près d'Hector et d'Atride, Vénus combat, et Pallas tient l'égide. Qu'un trait d'audace aussi digne des dieux Par un prodige étonne ici les yeux. Phrosine, esclave au palais de ses frères, Étoit en butte à des assauts contraires. Aymar croyoit, par un sort inhumain, Lasser son cœur et conduire sa main. Cependant Jule, idolâtrant Phrosine, Rompt en secret les nœuds qu'on lui destine, Le traître alors, en voilant sa noirceur, Trompoit les yeux de sa crédule sœur. A ses côtés Phrosine sans alarmes S'applaudissoit de l'oubli de ses charmes,

Marchoit au piège, et ne redoutoit pas Les feux couverts qui dormoient sous ses pas. Tel dans ses flancs le Vésuve perfide Semble amortir sa flamme moins rapide; La terreur cesse ; on voit autour de lui Se rapprocher les troupeaux qui l'ont fui; Cérès étend sa nouvelle culture; Quand tout-à-coup, effrayant la nature, Le volcan brûle, et son déluge affreux Couvre les champs de bitume et de feux. Sous les dehors de son amitié feinte Jule à sa sœur ôtoit donc toute crainte; Ils s'occupoient à d'innocents plaisirs; Souvent au soir le souffle des zéphyrs Les promenoit sur les vagues profondes. Tous deux, un jour, ils voguoient sur les ondes, Jule, Phrosine, un guide qui ramoit; Aly, qu'enfin nul soupçon n'alarmoit, Restoit au port. Jule aussitôt dans l'ame Céde à l'espoir de sa coupable flamme. Quels traits, Amour, prends-tu dans ta fureur! L'œil égaré, le front pâle d'horreur, Il voulut rompre un silence farouche; Le crime hésite à sortir de sa bouche. Mais dans ses yeux Phrosine a vu sa mort: « Mon frère, ô ciel! d'où te naît ce transport? »

- "Tu vois, dit-il, la rame qui retombe Sur cet abyme; elle y creuse ma tombe; J'y vais périr, si ton cœur plus humain, Si ta pitié n'en ferme le chemin; Un mot aussi m'ouvrira le ciel même: La mort ou toi, c'est le sort de qui t'aime. Phrosine, ah dieux! si, perdant ton courroux... Nous sommes seuls; j'expire à tes genoux: Rends-toi, jemeurs.» — «Non, traître, dit Phrosine. Ah! descendons sur la rive voisine; Jule... obéis. » — « Non, reprit-il, attends, Je te rendrai libre dans peu d'instants; J'en ai trop fait, trop de fureur m'anime, Pour n'emporter que la moitié du crime. Jule en mourant goûtera la douceur De triompher de sa barbare sœur. Moment affreux! Phrosine sans défense Voit de la mer la solitude immense, Se jette aux pieds de son frère inhumain; En frémissant elle baise sa main, Veut l'arrêter, le conjure, l'appelle. « Quel lieu! quel temps! diffère au moins, dit-elle: Vois ce forçat, peux-tu d'un tel regard? »... - « Attends, je vais d'un coup de ce poignard. »... Elle l'arrête; et, sauvant sa victime, Touche à l'instant de voir combler le crime.

Tel un oiseau de frayeur expirant Voit sur sa tête un faucon dévorant. Phrosine alors joint l'adresse au courage, Feint de céder, fuit ses bras, se dégage, Et dans les eaux se plonge au même instant. Jule la suit en s'y précipitant. Il disparoît, et Phrosine surnage, De tout son art Phrosine fait usage. Le matelot vouloit sauver ses jours: « Va, porte ailleurs, dit-elle, ton secours; Sauve ton maître. » Il y vole, et l'amène A demi-mort, étendu sur l'arène. Phrosine aborde, et du monstre odieux Dérobe encor le crime à tous les yeux. La seule Aly sait l'aventure affreuse. « Hélas! disoit l'amante malheureuse, Si par les flots j'échappe à la noirceur D'un assassin, d'un lâche ravisseur, Ne puis-je! ô mer! les traverser encore Pour retrouver le seul bien que j'adore? Sauve l'amour, toi qui sauvas l'honneur; Je te devrai deux fois tout mon bonheur. » Par cet espoir et séduite et guidée, De quel projet elle enfanta l'idée! Elle a, dit-elle, en ce pressant danger, Fait un serment qu'elle veut dégager;

D'un saint devoir il faut qu'elle s'acquitte, Un vœu l'appelle au rocher de l'ermite. L'austère Aymar, tyran de ses plaisirs, Laisse un champ libre à ses pieux desirs; Mais par les yeux d'une importune suite De loin encore il veille à sa conduite. En peu d'instants on la mène en ces lieux; Elle a sur-tout un desir curieux D'en voir l'accès, d'en connoître la plage. Phrosine monte à cet antre sauvage, Le front couvert d'un voile pénitent Pour mieux tromper l'insulaire habitant. A chaque pas son ame se déploie, Et tous ses sens ont tressailli de joie. L'âpre sentier ne pouvoit l'arrêter; Phrosine avoit des ailes pour monter. Du solitaire enfin elle découvre Le toit de joncs qui lui paroît un louvre : Les cieux pour elle auroient eu moins d'appas Que la poussière où s'impriment ses pas. Comme elle adresse une ardente prière A chaque endroit de la sainte chaumière! Ce lieu d'effroi, tombeau de son amant, Devient pour elle un lieu d'enchantement. Sans être vue elle voit Mélidore; C'est son amant, c'est l'objet qu'elle adore.

L'austère habit dont son corps paroît ceint Relève encor tous les charmes du saint. Si la langueur dans ses yeux se fait lire, Elle en jouit, c'est elle qui l'inspire. Cent fois Phrosine, en son trouble pressant, Veut arracher son voile embarrassant. A le lever sa main est toujours prête; La peur toujours l'intimide et l'arrête. Phrosine, hélas! tout près de son amant, Touche ses pieds, baise son vêtement. « Ange du ciel, je t'implore, dit-elle, Joins ta ferveur à l'excès de mon zele, Et prends pitié de l'objet que tu vois. » Phrosine achéve en étouffant sa voix. Prête à quitter ce bienheureux rivage Elle y suspend une dévote image, Et, pour offrande, en ce lieu d'oraison Laisse un tribut des fleurs de la saison, Part ignorée, et retourne à Messine. O malheureux! tu méconnois Phrosine! C'étoit Phrosine, à tes pieds, sous tes yeux! Quand tu l'appris, que devins-tu? grand dieux! Dans cette offrande, ouvrage du mystère, Il trouve, il lit, un billet qui l'éclaire; Il doute encore, et, plein d'étonnement, Relit ees mots: Phrosine a son amant.

« C'est ta Phrosine, ô mon cher Mélidore, Qui t'a revu, qui veut te voir encore! En vain la mer s'oppose à mon effort, O mon amant, je changerai ton sort! Pour nous rejoindre, et nous venger du crime, L'art et l'Amour m'ont soumis cet abyme. Je franchirai cet obstacle odieux. Demain, quand l'ombre aura voilé les cieux, Sur le sommet de ton rocher aride Fais voir au loin un fanal qui me guide: J'en ai connu les entours et l'abord. Veille sans crainte, attends-moi sur le bord, Et tu verras, sur la rive écumante, Seule à la nage aborder ton amante. L'espoir, l'Amour, son astre, et les Zéphyrs, Me conduiront au port de mes plaisirs. » Il lit: ses pleurs font un voile à sa vue; Saisi, frappé d'une atteinte imprévue, Son cœur ému palpite tour-à-tour D'effroi, d'espoir, de délire, et d'amour. C'étoit Phrosine! elle a fui, la cruelle! Il dit, et tombe en disant, C'ÉTOIT ELLE Collé sur terre, il y reste attaché, Baisant la trace où Phrosine a marché Il se ranime, il vole à cette image; Il y contemple une femme à la nage,

Près d'un écueil luttant au sein de l'eau. Il se voit peint lui-même en ce tableau, Les bras tendus vers l'objet qui s'approche. L'Amour, assis au sommet d'une roche, Dans le lointain fait éclater ses feux. "Ah! je t'attends, dit l'ermite amoureux : Mais qu'espérer de ce projet terrible! J'y vois, hélas! un obstacle invincible. Que veux-tu faire? Attends, tu vas périr! Vois quel danger l'amour te fait courir! Phrosine, vois l'abyme que tu passes! Ah dieux! ces bras arrondis par les Graces, Nés pour l'amour, consacrés au repos, Sont-ils donc faits pour combattre les flots? Non, c'est à moi d'en éprouver la rage. O ma Phrosine! entends siffler l'orage: La mort te suit, le naufrage t'attend... Demeure! »... Il parle à cet objet flottant : Le jour suivant il lui parloit encore. Sur l'autre bord, l'amante qu'il adore, De tous ses vœux fatiguant les Zéphyrs, Pressoit la nuit d'avancer ses plaisirs. Aly, par zėle, au rocher veut la suivre; Par amitié Phrosine s'en délivre; Mais sa prudence annonce son retour Dès que ses yeux verront naître le jour.

Déja dans l'onde, achevant sa carrière, L'astre brillant éteignoit sa lumière, Quand sur ces mers Phrosine ouvre les yeux Pour voir un astre encor plus radieux. L'air étoit calme, et la vague tranquille Aplanissoit sa surface mobile; Sur l'horizon la lune en renaissant Bornoit son orbe aux feux de son croissant: D'autres clartés ne brilloient pas encore. Déja Phrosine accusoit Mélidore, Lorsqu'un rayon de l'amoureux fanal De son bonheur lui montra le signal. Sa main dépouille aussitôt sa parure, Et l'art banni rend tout à la nature. Tels d'Amymone on compte les appas, Au bord de l'onde où l'Amour suit ses pas, Lorsqu'à son gré le Zéphyr idolâtre Flatte, caresse, environne l'albâtre De tout son corps qu'elle plonge à l'instant Au fond des eaux, où Neptune l'attend. Phrosine ainsi voloit à sa conquête. Un sentiment l'intimide et l'arrête: En quel état paroîtra-t-elle, ô dieux! Aux yeux d'un homme! et quel homme! et quels yeux! Mais son salut impose cette gêne. L'amour enfin la décide et l'entraîne.

Il sera nuit; cet homme est son amant.
Partez, Phrosine; on peut tout en aimant:
Vénus ainsi parut au sein de l'onde.
Aplanis-toi, vague altière et profonde;
Régnez, zéphyrs; vents, soyez retenus;
Conspirez tous pour cette autre Vénus.

## CHANT QUATRIÈME.

Si je tenois les pinceaux d'Ausonie, Livré sans peine aux écarts du génie, Je me plairois, mythologue abondant, A soulever l'empire du trident; Mille Tritons, suivant mon héroïne, La chanteroient sur leur conque divine; La Néréide en gémiroit tout bas, Et sous les flots cacheroit ses appas. De ces trésors l'abondance est aride, L'image est froide où l'intérêt décide. Hâtons-nous, muse; il faut en cet écrit Le cœur qui sent, non l'esprit qui décrit. J'ai, pour toucher, d'assez puissantes armes: Aly craintive est ici tout en larmes; Là c'est Phrosine exposant ses beaux jours; Plus loin, l'amant qui craint pour ses amours. De son rocher l'amoureux Mélidore N'entend, ne voit, n'entrevoit rien encore: Il marche, écoute, appelle à tout moment, De son fanal excite l'aliment.

Monte au rocher, redescend au rivage, Bénit le calme, et conjure l'orage. Il voit enfin naître un sillon léger: Un bruit s'élève, aux vagues étranger: L'objet paroît sur un flot qui bouillonne. Il meurt de joie, et de crainte il frissonne: D'un flot à l'autre il mesure la mer, Son œil avide a le feu d'un éclair: Tout son sang brûle, et tout son cœur palpite. L'objet s'approche, et lui se précipite, L'atteint, l'enlève au fatal élément. Ah! quel fardeau pour les bras d'un amant! Quel coup, ô ciel! quelle scène inouïe! Mais sa Phrosine étoit évanouie; Trop de frayeur, de fatigue, et d'efforts, Avoient, hélas! épuisé ses ressorts, Quand son amant, par cent baisers de flamme, Rouvre ses yeux, ressuscite son ame, Rouvre ses yeux pleins d'un charme nouveau, Voile son corps des plis de son manteau, Puis, hors de lui, la contemple et soupire. « O ma Phrosine! est-ce toi que j'admire, Toi que j'embrasse? Hélas! est-ce bien toi? A quel danger tu voles sans effroi! Vois mon bonheur, mais connois mes alarmes; A tant d'horreurs exposer tant de charmes!

L'as-tu bien pu? » — « J'aime, j'ai tout osé: Tu vois, l'amour m'a rendu tout aisé.» - "C'est toi, dit-il, ô dieux! Quand je t'écoute, Quand je te tiens, mon ame encore en doute. D'un malheureux qui t'a dit le séjour? Tes oppresseurs ont-ils perdu le jour? Hélas! par eux, victime infortunée, Je te croyois à l'hymen enchaînée. Tu m'es rendue! et comment! sur quel bord!» - « J'ai su, dit-elle, et ta fuite et ton sort. Dans ses effets l'amour en nous diffère : Le mien agit, le tien se désespère. Heureux sans moi tu vis dans ce séjour; Moi, sans te voir, j'eusse expiré d'amour. Un an! quel siècle a coulé sur ma vie Depuis l'instant qu'à moi-même ravie Je ne t'ai plus! J'ai tremblé, j'ai frémi Des attentats de mon sang ennemi. L'odieux Jule a redoublé sa rage, Le fier Aymar pressé mon esclavage. Je t'ai gardé cet amour immortel Que je te jure ici sur ton autel. Amant, époux, prêtre, et témoin ensemble, Forme et bénis le nœud qui nous rassemble. Le ciel nous voit, il entend nos serments: La loi d'hymen, c'est la foi des amants. »

Et telle fut la foi qu'ils se promirent; Pour l'assurer, leurs deux bonches s'unirent: L'amour couvrit leur antre ténébreux, Et l'univers s'anéantit pour eux. Né du hasard ou d'un fatal augure, Un bruit soudain fit trembler la nature; L'onde en fureur battit les fondements Du roc affreux, palais de nos amants: Un coup de foudre en abattit la cime Qui s'engloutit au centre de l'abyme, Avec un bruit qui cent fois redoubla, Pareil au bruit des monstres de Scylla. Les vents, les flots, la tempête, et la foudre, Auroient alors réduit le monde en poudre, Le couple heureux, de sa chute accablé, En eût péri sans en être troublé. Comme enchanté dans leur grotte profonde Leur nouvel être habite un nouveau monde; Et tous leurs sens, en un seul confondus, Semblent s'unir pour aimer encor plus.

L'aube déja, perçant les voiles sombres, Chassoit du ciel la tempête et les ombres; Et l'horizon, dans un vague lointain, de Étoit rougi des vapeurs du matin, Quand, l'œil ouvert, Phrosine la première Voit ce rayon d'importune lumière,

Se plaint du jour qui naît si promptement, Mais lui fait grace en voyant son amant. La tendre épouse aux bras de Mélidore Veut s'arracher; elle y retombe encore. Lui, qui trembloit des dangers du retour, La retenoit par tous les noms d'amour. L'affreux devoir enfin la détermine: On pleure, on part. Le retour, à Phrosine, Parut plus long: l'objet étoit changé. Par l'amour seul l'espace est abrégé, Et par l'espoir son ame est soutenue: L'épreuve est faite, et la route est connue. Phrosine ainsi voguoit au gré du sort, Et son Aly se désoloit au port. De cette nuit elle avoit vu l'orage, Tout lui sembloit un garant du naufrage, Quand sur la vague à ses yeux fut rendu L'objet si cher qu'elle avoit cru perdu. Aly reçoit dans ses bras tant de charmes, Et, les pressant, les baigne de ses larmes: Avec transport raconte sa terreur, De cette nuit lui peint toute l'horreur, Et d'un succès qu'à peine elle ose croire Veut à son tour savoir toute l'histoire. Tout lui fut dit; le cœur n'oublia rien: L'amour heureux conte toujours si bien!

L'amour heureux veut aussi toujours l'être.
Le feu lointain qu'on avoit fait paroître
Parut encor. Nul astre dans les cieux
Pour l'observer n'exerça tant les yeux,
Nul astre aussi n'eut un cours si fidèle.
Prompte à la voir dès qu'il se renouvelle,
Phrosine vole à des plaisirs nouveaux,
Descend au bain, se jette au sein des eaux,
Et, par son art asservissant Neptune,
Commet aux flots l'amour et sa fortune.
Tout ce qu'on dit des mondes enchantés:
Iles d'amour, temples des voluptés,
Jardins, palais de Vénus et d'Armide,
Tout étoit là dans un désert aride.

Pourquoi faut-il que les tyrans des airs,
Les rochers même, et les monstres des mers,
Soient adoucis par des amours si rares,
Tandis qu'il est des hommes plus barbares
Qui, par le crime aux enfers dévoués,
Troublent des feux du ciel même avoués?
Des Faventins telle on vit la furie.
Jule outragé, l'ame de fiel nourrie,
Las de se taire, et confus de parler,
A son bonheur voulut tout immoler.
Si la nature à sa flamme est funeste,
Pour la punir d'abhorrer son inceste

Il veut armer le ténébreux séjour, Et mettre aux fers la nature et l'amour.

Messine, alors en prodiges fertile, Dans son enceinte accordoit un asile A ces devins, à ces vils enchanteurs, De l'avenir dangereux scrutateurs, Qui, promenant leur misère profonde, De leur enfer sont l'image en ce monde. Un monument est le repaire affreux Où leur sibylle, au teint pâle, à l'œil creux, Le front couvert de ses rides antiques, Juge au milieu de trois cercles magiques. On voit près d'elle, à ses cris menaçants, Les spectres vains, les larves impuissants; Et l'Émonide, opérant les miracles, Parle aux enfers, et vomit les oracles. Son art sur-tout excelle à mettre au jour Tous les poisons, tous les philtres d'amour. Sur un brasier sa coupe est toujours pleine De sucs vengeurs, instruments de la haine. Sur un autel d'os, de fange, et de sang, D'une effigie elle perce le flanc, Ou la perfide empoisonne avec joie Le voile impur qu'à Créuse elle envoie. A ses secrets Jule ayant eu recours Tenta l'effet des magiques secours.

De joie alors la pythonisse éclate,
Et rit d'entendre un crime qui la flatte.

"Je répondrai, dit-elle, à ton espoir;
L'enfer a mis ce charme en mon pouvoir.
Je puis d'un mot unir la sœur au frère,
La mère au fils, et la fille à son père.
Ainsi brûloient Myrrha, Phédre, Biblis.
Mais si Phrosine a vu ses vœux remplis
D'un autre amour, le charme est impossible.

"Non, non, dit-il; Phrosine est insensible.
Ah! crains de voir tous les traits impuissants;
Crains d'éprouver la glace de ses sens."

A ce défi la fatale interprète
Redouble encor le charme qu'elle apprête;
Conjure, évoque, appelle ses démons:
Trois fois sa bouche a répété leurs noms;
Trois fois baissé, son sceptre redoutable
D'un trait magique a sillonné le sable.
L'Érèbe est sourd; un silence profond
Trompe son art, l'étonne, et la confond.
Un jour plus pur se fait voir; et la terre,
Loin de s'ouvrir sous ses pas, se resserre.

« Quel signe affreux! dit-elle; on te trahit;
Sous ton rival l'enfer même obéit.
Phrosine est tendre, et l'amant qui l'adore
En est aimé. » Jule en doutoit encore.

« Veux-tu, dit-elle, en voir le séducteur? Prends ce miroir, magique délateur, Il apprend tout. » Quel coup d'œil! quelle image! Jule égaré voit Phrosine à la nage, La suit, l'observe en cet antre ignoré, Et dans ses bras voit l'ermite adoré. Au même temps qu'il frémit de colère, Le monstre au cœur lui lance une vipère: Banni soudain de ce cœur ulcéré, L'amour a fui, l'enfer est demeuré. Seul, à son tour, il conjure, il appelle Et la vengeance et la rage cruelle; Des cris plaintifs répondent à sa voix, Et le Ténare est vaincu cette fois. Le charme opère, et l'affreuse Émonide Arme ses mains d'un flambeau d'Euménide. « Prends, lui dit-elle; en allumant ses feux, Ceux de ta sœur s'éteindront devant eux. Garde un présent qui lui sera funeste : L'esprit vengeur t'apprendra tout le reste. » Jule à ces mots quitte ces lieux d'horreur, Marche, et ne sait où vomir sa fureur. Trop plein de rage il se plaît à l'étendre Jusqu'à son frère étonné de l'entendre: L'un veut punir l'infame ravisseur; L'autre, avant tout, veut immoler sa sœur.

### PHROSINE ET MÉLIDORE.

100

Aymar lui-même invente le supplice; Et Jule, ô dieux! Jule en est le complice! Pour faire luire un signal frauduleux, On a besoin d'un temps plus nébuleux. Ce temps arrive; et d'une égale rage Sur un esquif ils quittent le rivage, Et vont armés de ce flambeau fatal Qui doit servir de perfide fanal. Phrosine, aux traits de sa fausse lumière, Rentre soudain dans l'humide carrière. O malheureuse! où vas-tu? vois ton sort: Fuis ce rayon, c'est l'astre de la mort. J'appelle en vain; je la vois qui s'engage Loin du rocher qu'obscurcit un mage. L'esquif s'éloigne en l'égarant toujours. La mer l'étonne. Un si pénible cours L'appesantit: elle sent un abyme, Mais elle voit ce feu qui la ranime; Elle s'épuise en efforts toujours vains; Et sans pitié deux frères inhumains Pour voir sa mort reculent devant elle. Jule un moment flotte, hésite, chancelle, Saisit la rame, et yeut la secourir. « Non, dit Aymar, le monstre doit périr; C'est à l'abyme à couvrir cet outrage. » Inle attendri veut adoucir sa rage,

Combat, avance; il tâche quelque instant De la sauver. Phrosine s'agitant Levoit la tête et prononçoit encore: Où suis-je? où vais-je? ô mon cher Mélidore! Jule, attentif au nom de son rival, Frémit, arrête, engloutit le fanal, Recule encore, et, dans la nuit profonde, Livre Phrosine aux abymes de l'onde. Que n'est-il vrai ce pouvoir enchanteur Par qui jadis le ciel réparateur En déité transformoit une belle! Phrosine, hélas! tu serois immortelle; Et tu péris sans grace et sans retour! Plus malheureux, ô toi qui vois le jour! Qui t'apprendra cette horrible nouvelle! Il tient en vain dans cette puit cruelle Ses yeux ouverts, ses fanaux allumés; Il a perdu les vœux qu'il a formés, L'île d'Amour n'a pas vu sa déesse. Mille soupçons alarment sa tendresse: Il va s'en plaindre au fatal élément; Il en approche. O frayeur d'un amant! Ma main frissonne à tracer cette image; Il voit flotter un corps près du rivage: L'effroi, l'amour, précipitent ses pas Vers ce jouet de l'onde et du trépas.

### 102 PHROSINE ET MÉLIDORE.

Quel coup de foudre! O ciel! c'est son amante Qu'à ses pieds roule une vague écumante. C'est elle!.... Il tombe, immobile, éperdu, Sur cet objet dans le sable étendu. C'est elle!.... Il sort de cette horreur profonde Pour détester le ciel, la terre, et l'onde. Sous la pâleur de ses livides traits, Il voit, contemple, adore ses attraits, Touche son cœur pour y chercher la vie. Tout est glacé; la parque est assouvie. Sur ces débris qu'il presse avec effort, Sur la mort même il implore la mort. "J'ai tout perdu! s'écrioit Mélidore; O ciel! tu meurs! ô ciel! je vis encore! Phrosine, attends l'ame que je te doi; Le jour affreux peut-il luire sans toi? Quand tu péris, l'univers fait naufrage. O mer, achève, engloutis ce rivage! Mer infidele, où brilloient tant d'appas, As-tu bien pu lui donner le trépas? C'est elle, ô ciel! qu'on voit sur ton arène, Rebut des flots dont elle fut la reine! Hélas! c'est moi qui la prive du jour! Pourquoi, cruelle! avoir eu tant d'amour! J'en fus l'objet; et c'est moi qui te tue!... » Il perd la voix, et sa bouche éperdue

Dévore encor ces restes précieux; Il les transporte au sommet de ces lieux, Pour s'y livrer à la mort qu'il projette. Il voit Phrosine, un charme encor l'arrête; La contempler, même en dépit du sort, Est un plaisir qu'il dérobe à la mort. Le jour naissant trouve encor Mélidore Les bras liés à ce corps qu'il adore. Près d'expirer, le dernier de ses vœux Est qu'un tombeau les unisse tous deux. Pour couronner cette union fidéle, De sa ceinture il s'enchaîne avec elle: « La mort ainsi ne peut m'en arracher. » Il dit, s'élance, et tombe du rocher. L'onde engloutit sa proie infortunée Qui reparut vers Messine étonnée, Où l'on grava tous ces évenements Sur un tombeau commun à ces amants.

FIN DE PHROSINE ET MÉLIDORE.

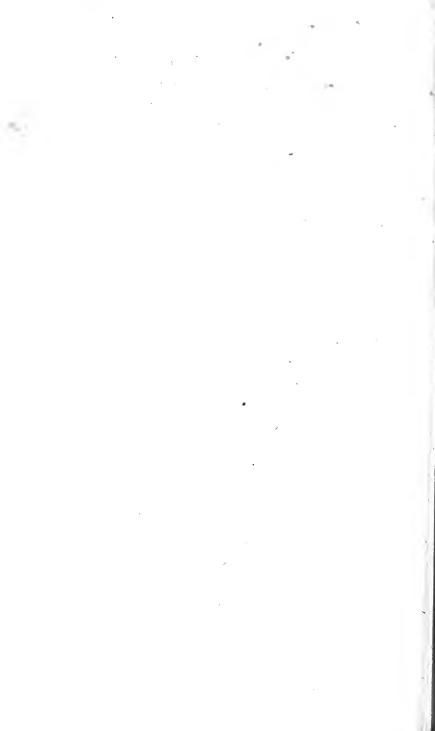

# LES CAMPAGNES D'ITALIE

EN 4733 ET 4754,

POËME.



# LES

# CAMPAGNES D'ITALIE,

## POËME ADRESSÉ

A MADAME LA COMTESSE DE GONTAUT.

De la beauté rare et divin modèle,
Qui de la cour enchantes les regards;
Toi qu'à Paphos on nomme la plus belle,
Toi qu'on écoute au temple des beaux arts;
Tu veux aussi, compagne de la gloire,
Suivre de l'œil le char de nos guerriers,
Et de tes mains couronner la Victoire.
Puisse le sang qui teindra ces lauriers
Ne pas coûter de pleurs à ta mémoire!
Mais n'attends pas qu'ici, la trompette à la main,
J'entonne avec éclat des concerts héroïques,
Ni qu'émule d'Homère et du chantre romain
J'aspire au fol honneur des triomphes épiques.
Quand le Nil, admiré de l'Égypte et des mers,
Par son superbe cours étonne l'univers,

L'humble ruisseau qui serpente Se joue au pied des coteaux Content des objets nouveaux Que sa course lui présente, Il coule au gré de la pente De ses fugitives eaux.

Du retour éternel des rimes compassées Quand l'auguste Épopée appesantit ses airs,

Rompons les mesures glacées, Parcourons des modes divers. J'abandonne au hasard ces rimes dispersées Par chutes cadencées, Et donne l'essor à mes vers Aussi libres que mes pensées.

> Tels, au signal des dangers Où Bellone les entraîne,

On voit errer dans la plaine
Ses avant-coureurs légers:
Troupe inégale et rapide
Qui fait un jeu des combats,
Et précipite ses pas
Où le caprice la guide;
Tandis qu'à pas comptés mesurant les sillons,
Marchent d'un front égal les nombreux bataillons.

Au pied de ces monts redoutables Où fleurit la nature au milieu des hivers, Vers ces climats riants, près des rives aimables
Où tous ses trésors sont offerts,
J'ai vu les enfants de la guerre,
Semblables aux torrents qui fondoient avec eux,
A travers les glaçons apporter le tonnerre
Qu'allumoient dans leurs mains les aquilons fougueux.
Rien n'a pu retarder l'ardeur qui les anime:
De ces monts l'un sur l'autre élancés dans les airs
Le sommet est aux cieux, l'abyme est aux enfers;
Nos drapeaux ont franchi le sommet et l'abyme,
Et les champs d'Italie à nos pas sont ouverts.

De la cour de Louis l'éclatante jeunesse
Part du sein des plaisirs qu'elle aime et qu'elle a fui;
Voyageurs sans regrets, et guerriers sans foiblesse,
Élevés comme Achille, ils passent, comme lui,
Des lieux où dans les fleurs les berçoit la mollesse,
Aux périls où l'honneur les appelle aujourd'hui.
Le monarque des monts, l'héritier d'Amédée,
Voit naître un camp superbe où s'élève l'appui
Dont sa valeur est secondée.

Quand Mars tonne aux rives du Rhin,
La ligue des vengeurs foudroie en Italie
L'aigle impérieux du Germain
Que Villars confondra, que Berwick humilie.
Villars, couvert de tout l'éclat

Dont brilla jadis sa carrière, Voit encor les dangers, et franchit la barrière. Eugène est au conseil, Villars est au combat. Sous d'éternels lauriers blanchit sa tête altière;

Et, des temps même respecté, Le Nestor des héros, dans sa course guerrière, Met au rang des vaincus l'âge qu'il a dompté.

Au réveil soudain de la France, L'Ibère ouvre les yeux, le fer brille à Madrid. Le Pô, libre à l'instant d'un tribut qui l'offense, Voit le triple serment que la vengeance écrit

Sur les drapeaux de l'alliance; Et l'aigle sur sa proie où le vainqueur s'élance Jette un dernier regard dont l'Europe sourit.

Déja sur ses rives sanglantes, On voit ses sujets dépouillés

Échapper en tremblant aux débris foudroyés De vingt citadelles brûlantes.

Pizzighitone en feu nous laisse encor des traits Dont Milan frappé doit se rendre;

Tortone et ses rochers en cendre Sont l'augure éclatant des rapides progrès

Que Naples a frémi d'entendre, Et dont tremble Mantoue au fond de ses marais.

> 'Milan, fière citadelle, En vain l'art et ses secours

Gardent tes antiques tours Par une enceinte nouvelle; En vain le dieu des frimas Couvre tes feux sous la glace Qui fait chanceler nos pas, Pour faire tomber l'audace Dans les piéges du trépas.

Dans le dédale obscur de tes profondes mines, Des enfants de la terre, artisans de ruines, Descendent à pas lents sous tes glacis couverts, Et tournent contre toi ces flammes intestines Qui dévorent les murs de tes flancs découverts.

Jusqu'au séjour des étoiles
Montent ces globes roulants
Dont les traits étincelants
De la nuit percent les voiles:
Là, d'autres feux rassemblés
Rasent les murs écroulés;
Et leurs salves froudoyantes,
Sur les courtines fumantes
Portent leurs coups redoublés.

En vain des défenseurs l'alarme vigilante Ranime dans les tours la fatigue mourante, La langueur se refuse aux travaux ralentis; Les bras sont énervés, les feux sont amortis, Le rempart est désert, la brèche sans défense; Sur des affûts brisés est assis le silence; Tout tremble; et le vaincu, prêt à subir la loi, Arbore, en pâlissant, le drapeau de l'effroi.

Pour contraster ces images terribles, Vois les tableaux qui charment nos regards; Dans les palais voisins de ces remparts, Ce sont des jeux et des banquets paisibles: Tous les plaisirs occupent tous les arts; Et les amants et les beautés sensibles Dansent au bruit des tonnerres de Mars.

Là sont nos jeunes infidèles
Occupés de guerre et d'amour,
Cuirassés, masqués, tour-à-tour
Passant de la sape aux ruelles.
On les voit par-tout aguerris
Tenter des conquêtes nouvelles,
Et des rois venger les querelles,
Et s'en faire avec les maris.
On les voit au milieu des Ris
Chanter de tendres bagatelles;
En tous lieux, à toute heure épris.
Jurer des amours éternelles
Aux favorites de Cypris;
De Milan caresser les belles,
Écrire aux belles de Paris.

Voilà ce que la guerre austère Permet au beau métier de Mars: Ces guerriers plaisent à Villars, Ces amants plaisent à Cythère.

Malgré tous ces galants exploits, L'hiver n'arrête point nos armes offensives; Et, du lac de Riva jusqu'au mont des Génois, Le Milanais conquis voit ses plaines captives. Novare est à Coigny, Tortone à Maillebois; Naple a rompu ses fers; tout succède à l'Ibère. Dans les champs de Bari signalant ses travaux, Montemart affermit de son bras tutélaire Le trône de Carlos.

Tu vas renaître, influence féconde,
Saison d'amour, printemps délicieux:
Le ciel a mis ton trône en ces beaux lieux,
Et t'a fait roi de ce jardin du monde.
Tu vas briller par tes bienfaits nouveaux;
Mais le cyclope, artisan de la guerre,
Trempe à Lemnos la redoutable faux
Dont le tranchant va dépouiller la terre.
Hommes cruels, si le ciel en courroux
Veut des combats, ah! portez le ravage
Aux régions du Sarmate sauvage,

Aux champs du nord, lieux plus dignes de vous!

Laissez la belle Ausonie,

Par le printemps rajeunie,

Rassembler à nos regards

Tous les dieux de l'harmonie,

La Paix, l'Amour, et les Arts.

Voici leur chère contrée:

Respectez, audacieux,

La demeure consacrée

Par l'héritage d'Astrée

Et le commerce des dieux.

Colorne et ses Hespérides
Sous des berceaux fortunés
Tenoient encore enchaînés
Nos Pâris et nos Alcides,
D'un si long calme étonnés.

Tout-à-coup on rappelle aux armes...

Mantoue a retenti du signal des alarmes.

Resserrés dans ses flancs, ses enfants plus nombreux

De leur étroite enceinte ont forcé le passage:

Le volcan nous menace, et son déluge affreux

Porte avec le tonnerre, au plus prochain rivage,

Le torrent débordé de ses rapides feux.

L'Éridan, jaloux de la Seine, Oubliant qu'il nous fut soumis,

#### D'ITALIE.

A juré de servir la haine De ses antiques ennemis.

Il protège, il seconde une attaque soudaine. Lui-même, sur sa rive assis dans ses roseaux, Il aplanit ses bords, il soulève la chaîne De ceut barques d'airain qui flottent sur ses eaux. De nos postes divers, qu'affoiblit leur distance, Et l'audace et la nuit trompent la vigilance. Ligneville a passé: le rivage est surpris: Colorne est attaqué, pris, ravagé, repris. Ces beaux lieux, ces jardins n'offrent plus que l'image De deux combats sanglants et deux champs de carnage. Mais Ligneville expire, et Colorne est vengé. Mercy paroît alors: tout projet est changé. Coigny prend de Villars le sceptre des batailles, Et Parme enfin nous voit au pied de ses murailles.

On a fait choix d'un poste redouté: Broglie et Coigny, rivaux d'intelligence, Triplent les rangs sur un front limité Dont une digue assure la défense. La gauche à Parme y brave tout effort: La droite offrant de plus foibles barrières, L'art aussitôt, d'un enclos de chaumières, Fait un rempart, théâtre de la mort. Déja les deux partis s'avançoient en silence:

D'armes et d'étendards les champs étoient converts;

Et l'ange des combats, du haut des cieux ouverts, Apportoit en ses mains l'éternelle balance Où sont pesés des rois les intérêts divers.

> Le cri de Bellone Nous a rassemblés: Le signal se donne; Les airs sont troublés Des coups redoublés Du bronze qui tonne: Par un feu roulant Le combat s'engage, Et l'acier brûlant Vomit le carnage. Les rangs sont ouverts; Les cieux sont couverts D'un affreux nuage; Par-tout le courage Tente un même effort, Et trouve au passage L'obstacle et la mort. Par-tout le ravage, L'aveugle fureur, La pâle terreur, La plainte et la rage Présentent l'horreur De l'heure dernière,

Quand tous les fléaux Rendront au chaos La nature entière.

Coigny dans ce danger précipite ses pas, Et, bravant mille morts qui volent sur sa tête, D'un front calme et serein oppose à la tempête La majesté du dieu qui préside aux combats.

> Mercy, malgré son audace, Sombre, inquiet, agité, Commande, exhorte, menace, Vole et fond de tout côté. Une ligne impénétrable Forme un rempart redoutable. Qui s'oppose à son courroux; Il voit la digue fatale, Et dévore l'intervalle Qui le sépare de nous. Trois fois sur cette barrière Ses bataillons élancés Retombent dans la poussière Sur d'autres corps renversés. Ainsi les vents se divisent Dans les rochers qui les brisent, Et tombent au pied d'Athos: Ainsi la mer courroucée, Des Cyclades reponssée,

Roule les flots sur les flots.

« Combattons, dit Merey, l'obstacle nous honore.

Hàtons-nous. Si ce jour est contraire à mes vœux,

Demain nous combattrons encore.

Demain, si mon sort est douteux,

D'un troisième soleil, sans doute plus heureux,

Je veux ensanglanter l'aurore. »

Mercy tint ce discours féroce et valeureux :

Le ciel n'écouta point sa promesse barbare.

Un nouveau combat se prépare.

Mercy paroît, monté sur un coursier fougueux:
Il apporte la mort, et son heure est venue;
Il demande le sang, et son sang va couler.
Un trait vengeur, parti d'une main inconnue,
Immole ce guerrier qui veut tout immoler.
Le coursier, affranchi de sa rêne flottante,

L'œil en sang, la bouche écumante, Craint de fouler aux pieds son maître gémissant; Il hennit, se redresse, et, frappé d'épouvante, Recule en bondissant.

On dit qu'aux yeux de Parme un prodige visible Anuonça ce moment terrible. Les apôtres de Rome, en ce jour exaltés,

Recevoient l'encens de leurs fêtes; L'œil du peuple les voit dans les airs transportés. Pierre tient cette clé qui commande aux tempêtes, Il l'étend sur nos têtes, Et répand de son trône un jour pur et serein. Paul, entouré de feux, tient le glaive céleste, Ce symbole funeste, Qui foule avec la foudre et frappe le Germain.

Wirtemberg qui commande a trop vu sa défaite. Tout périt, si le jour éclaire sa retraite. Il soutient le combat, recule, et n'attend plus Que la nuit et la fuite, asiles des vaincus.

Toi que le ciel doua d'une ame tendre,
Beauté sensible, amante de la paix,
Espères-tu que j'ose ici te rendre
De ce grand jour les funébres objets?
Moi! que j'expose, en peintre de batailles,
Ces lieux d'horreurs, ces champs de funérailles,
Ces flots de sang qui font pâlir le jour,
A ces beaux yeux, pleins de vie et d'amour,
Qui n'ont connu que Cythère et Versailles!

Emmanuel accourt au bruit de ce danger, Et, jaloux d'un succès qu'il n'a pu partager, Il voit l'heureux Coigny que la gloire couronne, Accuse le vainqueur, l'embrasse, et lui pardonne. L'Aquilon s'étoit envolé; Le rapide enfant de l'orage, Le torrent, s'étoit écoulé Sans approfondir son rivage; Son cours ne sera signalé Que par l'effrayant assemblage Des débris qu'a formés sa rage Sur le champ qu'il a désolé.

Du haut de l'Apennin trois naïades fécondes A travers les rochers précipitent leurs ondes; On les voit dans la plaine enfanter des ruisseaux, Du Modénois fertile abreuver les canaux, Et du fier Éridan tributaires amantes, Diriger vers son lit leurs courses diligentes. Wirtemberg a laissé ces bornes entre nous: Le fleuve des Lombards est sorti d'esclavage; Pour son prince ennemi Modène est en ôtage;

Guastal est tombé sous nos coups.

L'empire répare ses pertes: Aux sources de l'Adige un secours a paru; De nouveaux combattants ses rives sont couvertes,

Et Konigseck est accouru.

Par son active vigilance,

De nouveaux camps se sont formés;

Il rend à ces corps ranimés

L'ordre, l'audace, et l'espérance:

On diroit que, pour sa défense, Les dieux même se sont armés. Au signe embrasé des tempêtes Le soleil étoit arrivé; Pour vomir les feux sur nos têtes Le lion s'étoit élevé. L'astre, du haut de sa carrière, Darde ses flèches de lumière Sur nos faisceaux étincelants; Et sous les tentes enflammées La langueur étend les armées Qu'enchaînent ces calmes brûlants.

La Secchia, plaintive et languissante, Voit de son front les roseaux desséchés, Voit de son lit l'arène blanchissante; Son cours n'est plus, et ses bords rapprochés Sont des deux camps la barrière impuissante. L'ennemi touche au favorable instant De réparer, de venger ses défaites. Trompé, la nuit, par des marches secrétes, Broglie est surpris; mais Broglie, en combattant, Obtient l'honneur des savantes retraites,

Plus utile à nos droits qu'un triomphe éclatant. Guastal, lieu renommé de carnage et de gloire, Nom qu'en lettres de sang éternise l'histoire, Tu nous vis rassemblés au pied de tes remparts L'ordonnateur des camps, le confident de Mars,
Dans un vaste croissant dont la ligne est formée,
Limite la carrière et le champ des hasards.
Broglie, au pont de la droite, a le flanc de l'armée;
Le Roi commande au centre, et doit le protéger;
Coigny sera par-tout où sera le danger.
La gauche, près du fleuve, est un champ de bruyères,
Propre au rapide choc des phalanges légères.
Le reste, plus couvert, inégal, traversé,
Forme, de poste en poste, un rempart hérissé.

Aux premiers traits de l'orage, L'intrépide Maillebois Offre une digue au passage De l'impétueux Lannois.

Vers ce centre embrasé que la mort environne, Vactindong fait marcher sa pesante colonne. Dans la poudre aussitôt les Titans sont couchés,

Comme la moisson flottante Qui, de sa tête ondoyante, Voit tomber les épis à la terre attachés.

> Où courez-vous, Roi magnanime? Vos sujets combattront pour vous. Dieux! quelle seroit la victime! Arrêtez, vos jours sont à nous! Contre une atteinte meurtrière Le trône n'a point de barrière,

Et la mort, aveugle et sans choix, Perce de ses traits sanguinaires Le casque des têtes vulgaires, Et le bandeau sacré des rois.

Wirtemberg, qui couroit à son heure fatale, De la digue au rivage occupe l'intervalle Avec ses combattants, ces vaillants cuirassiers, La gloire de l'Empire et l'effroi des guerriers. De leur front élevé l'armure étincelante, Des monstres des forêts la dépouille effrayante, Rendoient plus redoutés ces Centaures du nord, Dont l'aspect annonçoit ou la fuite ou la mort.

Soudain l'élite guerrière
De nos escadrons brillants
S'élance dans la carrière,
Les vents portent leur bannière,
Ils partent avec les vents,
L'airain des trompettes sonne;
L'acier sur l'acier résonne,
La mort croise tous ses traits,
Les rangs mêlés se confondent;
Les coups frappés se répondent,
Reçus, rendus de plus près.
On voit les coursiers rapides
Partir d'un élan fougueux;
Et leur instinct belliqueux

Les fait voler sous leurs guides, Les fait combattre avec eux. Coigny bravoit la tempête; Un fer levé sur sa tête Alloit trancher son destin; Le combattant qu'il arrête Est fait captif de sa main. Tout céde enfin, tout succombe. La voix du sort a parlé; Et du colosse ébranlé La masse chancelle et tombe. Harcourt, Brissac, Châtillon, Maîtres du sanglant rivage, Chassent comme un tourbillon Ce qui reste à leur passage. Où sont ces audacieux? Leur front, qui touchoit aux cieux, Est caché dans la poussière. J'ai vu leur déroute entière; Et ce qui fuit devant nous, Précipité par la crainte, D'un bois s'est fait une enceinte Qui les dérobe à nos coups.

Neupert voit échouer ces charges impuissantes, Et prépare l'horreur d'un combat plus affreux. L'hydre des bataillons vomit de nouveaux feux, Et lève contre nous ses têtes renaissantes.
Attaquez, combattez, Alcide généreux.
Roi des Alpes, volez au secours de nos armes.
Mais qu'il en va coûter et de sang et de larmes!
Pézé, percé de coups, combat contre la mort.
D'Avaray, Lannion, Chatte, ont fini leur sort;
D'Affry tombe avec eux: Châtillon, d'Armentière,
Bertin, Souvré, Lautrec, sortez de la carrière,
Votre sang a coulé; tant d'autres, à leur tour,
Brûlent de remporter les palmes de ce jour!

Je les vois qui, sur ce rivage,
Dans chaque poste raffermi,
Font, contre l'effort ennemi,
Le dernier effort du courage.
Fidèle à son ressentiment,
L'Éridan nous livre la guerre
Par un fatal embarquement,
Et force l'humide élément
A porter les feux du tonnerre
Mais le perfide, en ce moment,
De son antique embrasement
Crut voir l'irruption soudaine,
Quand, des cieux, Jupiter armé
Foudroya le char enflammé
Qu'égaroit le fils de Climène.

Tout a fui devant nous, et les vainqueurs sanglants Foulent aux pieds les morts pour suivre les vivants. C'est le jeune Coigny dont l'ardente poursuite Presse vers Luzara leur déroute et leur fuite.

Mantoue est dans les pleurs, Guastal est dans les jeux. Mais tandis que Guastal chante ce jour heureux, Je vis sur ses remparts l'humanité plaintive Qui, d'un œil consterné, contemploit cette rive. Ses mains jointes, d'horreur tombent sur ses genoux; Sur son front la pitié se mêle à son courroux: On entend les sanglots d'une mère oppressée, Et des chants du vainqueur son oreille est blessée. La gloire lui montroit les prix de la valeur: C'est le sang qu'elle voit, la mort, et la douleur.

Écartons ces tristes images; Sur les cyprès de Mars étendons ses lauriers. Et Noaille et la paix viennent sur ces rivages: Coigny va, sur le Rhin, plaire à d'autres guerriers.

Rappelé des climats de l'Ourse, Le Germain n'ira plus, négligeant ses confins, Soulever l'étranger, et ralentir la course D'un roi soutenu par nos mains.

Un peuple au fond du nord, fameux par ses orages, Malheureux par sa liberté, Des dieux et des Bourbons alliant les suffrages, Donnoit le sien à l'équité.

Vienne, pour son idole arrachant les hommages, S'élève en souveraine et dicte un nouveau choix.

Ses dons sont différents des nôtres:

L'art de faire des rois, sans en détrôner d'autres, N'est pas connu de tous les rois.

Gontaut, ces traits divers consacrés par la gloire,
Des beaux jours de Louis commenceront l'histoire.
Combattre, conquérir, et donner des États,
C'est le triomphe qui le flatte;
Le moment où son règne éclate,
Est le moment qui venge ou fait des potentats.

FIN DES CAMPAGNES D'ITALIE.

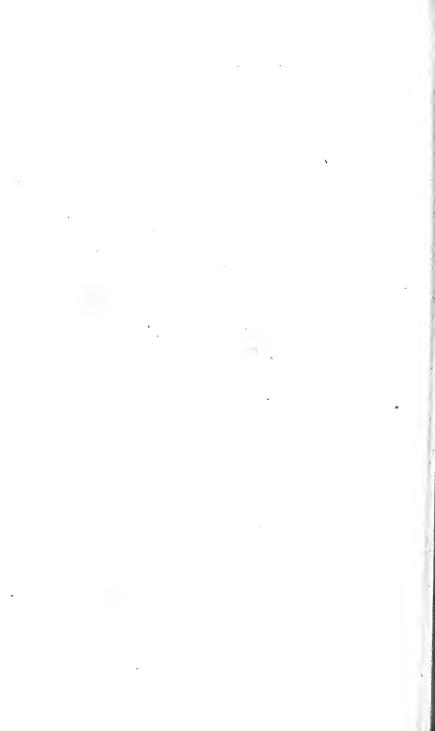

# TRAGÉDIE

MISE EN MUSIQUE PAR RAMEAU.

### PERSONNAGES.

POLLUX.

CASTOR.

TÉLAÎRE.

PHÉBÉ.

JUPITER.

MERCURE.

HÉBÉ et sa suite.

CLÉONE, confidente de Phébé.

Le grand-prêtre de Jupiter.

Un Spartiate.

Une voix.

Une autre voix.

Un athléte.

Une suivante d'Hébé.

Une ombre heureuse.

Spartiates.

Guerriers combattants.

Plaisirs célestes.

Puissances magiques.

Démons.

Ombres heureuses.

Peuple.

# ACTE PREMIER.

Le théâtre représente une partie intérieure du palais des rois de Sparte, avec tout l'appareil d'un hyménée.

### SCÈNE I.

PHÉBÉ, CLÉONE.

CLÉONE.

L'hymen couronne votre sœur, Pollux épouse Télaïre;

Ce pompeux appareil annonce son bonheur.

Mais j'entends Phébé qui soupire.

PHÉBÉ.

Mon cœur n'est point jaloux d'un sort si glorieux,

Une autre voix s'y fait entendre:

Ah! que n'est-il ambitieux!

Peut-être seroit-il moins tendre.

Filles du dieu du jour, par quels présents divers Le ciel marqua notre partage! Je reçus le pouvoir d'évoquer les enfers : Que Télaïre obtint un plus doux avantage! Elle commande aux cœurs, où mon art ne peut rien :

Un coup d'œil lui rend tout possible; Je ne fais qu'étonner ce qu'élle rend sensible:

Que son pouvoir est au-dessus du mien! Que l'univers la trouve belle, Je le pardonne à ses appas;

Mais que l'ingrat Castor m'abandonne pour elle, Voilà ce que mon cœur ne lui pardonne pas.

#### CLÉONE.

L'hymen du roi, qui va rompre leur chaîne, Doit vous rendre l'espoir de fixer votre amant. PHÉBÉ.

Elle aura ses regrets, je n'aurai que la peine D'espérer encor vainement.

Et si le roi cédoit aux larmes de son frère L'objet qui cause son tourment...

Tu vois ce que je crains; apprends ce que j'espère:
Cléone, en ce moment fatal,
Pour venger ma flamme offensée,
Je leur garde un autre rival,

Et je puis disposer des fureurs de Lincée. Son amour qu'on outrage est tout près d'éclater; Il veut de ce palais enlever Télaïre... Je la vois: son triomphe augmente mon martyre; Songeous à l'éviter.

(Elle sort.)

### SCÈNE II.

TÉLAIRE, seule.

Éclatez, mes justes regrets;

Dans un moment, hélas! il faudra vous contraindre:

Le ciel m'ôtera désormais

Jusqu'à la douceur de me plaindre.

La gloire unit en vain tout ce qu'elle a d'attraits Pour un dieu qui m'adore, et me force à le craindre; L'Amour a lancé d'autres traits:

Ces honneurs, que je fuis, ne font voir que l'excès D'un feu que je ne puis éteindre.

Éclatez, etc.

# SCÈNE III.

TÉLAÎRE, CASTOR.

CASTOR.

Ah! je mourrai content, je revois vos appas.
TÉLAÏRE.

Prince, osez-vous encor me parler de tendresse?

CASTOR.

On permet nos adieux.

TÉLAÏRE.

Eh! ne deviez-vous pas

Les épargner à ma foiblesse?

CASTOR.

Quand j'ai pour cet adieu l'aveu de votre époux,

Quand vous m'allez être ravie, Cruelle! me reprochez-vous

Le dernier plaisir de ma vic?

Mon frère a vu mes pleurs; et, loin de les cacher,

J'ai laissé voir toute ma flamme:

La pitié lui parloit, et sembloit le toucher;

Mais l'amour, plus puissant, l'écartoit de son ame.

Achevez son bonheur: je quitterai ces lieux Sans me plaindre de vous, sans accuser mon frère:

Ai-je à me plaindre que des dieux?

TÉLAÏRE.

Vous partez!

CASTOR.

Je m'impose un exil nécessaire.

Dans ces yeux, maîtres de mon sort, Si j'ai trouvé cent fois la vie; Quand l'espérance m'est ravie, J'y trouverois cent fois la mort. TÉLAÏRE.

Et le roi permettra cette fuite inhumaine! Non, son cœur est trop généreux.

CASTOR.

En faisant son bonheur, elle adoucit ma peine: Vous me plaignez, il m'aime, et je pars trop heureux.

(Pollux, qui les observoit, paroît en ce moment.)

### SCÈNE IV.

### POLLUX, TÉLAÎRE, CASTOR.

POLLUX.

Non, demeure, Castor; c'est moi qui te l'ordonne: L'amour et l'amitié t'en imposent la loi.

Calme l'inquiétude où ton cœur s'abandonne:

Pour te retenir près de moi, La main qu'on devoit à ma foi Est la chaîne que je te donne.

(Il prend la main de Télaïre, et l'unit à celle de Castor.)

CASTOR.

O bonté que j'adore!

TÉLAÏRE.

O grandeur qui m'étonne!

Je connois tout ce que je perds; Castor à mon amour rendra cette justice :

Il pourra mieux juger du prix du sacrifice Par les tourments qu'il a soufferts.

(La suite du roi et le peuple entrent sur la scène.)

## SCÈNE V.

POLLUX, TÉLAÎRE, CASTOR, SPARTIATES.

POLLUX, au peuple.

Ces apprêts m'étoient destinés, J'en faisois mon bonheur suprême;

Que leurs fronts soient couronnés

De ces fleurs qui devoient parer mon diadème:

Des deux objets que j'aime Je fais deux amants fortunés.

CHOEUR DES SPARTIATES.

Chantons l'éclatante victoire D'un héros qui dompte l'amour; Si la vertu triomphe en ce beau jour,

L'amour ne perd rien de sa gloire.
(On danse.)

CASTOR.

Quel bonheur règne dans mon ame!

Amour, as-tu jamais

Lancé de si beaux traits?

Des mains de l'amitié tu couronnes ma flamme.

Amour, as-tu jamais Lancé de si beaux traits?

(On danse.)

(La fête est interrompue par un bruit tumultueux.)

### SCÈNE VI.

Les précédents, UN SPARTIATE.

LE SPARTIATE.

Quittez ces jeux; courez aux armes; Lincée attaque ce palais: La jalouse Phébé semble guider ses traits.

LE CHOEUR.

Courons aux armes.

CASTOR ET POLLUX, en se séparant pour aller combattre aux deux côtés du théâtre, où l'on entend le bruit des attaques.

Allons dissiper ces alarmes.

Aux armes!

TÉLAÏRE, à Castor.

Arrêtez, Castor, arrêtez!

Les différents CHOEURS derrière le théâtre.

Combattons, attaquons; attaquez, combattez.

UNE VOIX, seule.

Enlevons Télaïre.

TÉLAÏRE.

Ah! quelle fureur les inspire! CHOEURS, derrière le théâtre.

Combattez, etc.

(Après un grand bruit de guerre, Lincée force l'entrée du palais et paroît à la tête des siens. Castor, qui étoit sorti du théâtre, rentre pour le combattre; il est repoussé, et tombe dans la coulisse sous les coups de Lincée. Pendant le combat, Télaïre, qui veut se jeter dans la mélée, est retenue par ses femmes. Il se fait alors un profond silence.)

UNE VOIX.

Castor, hélas! Castor est tombé sous ses coups!

CHOEUR DES SPARTIATES.

O perte irréparable!

O malheur effroyable!

TÉLAÏRE, tombant dans les bras de ses suivantes.

Je me meurs!

LE CHOEUR.

Pollux, vengez-nous.

Le bruit de guerre recommence. Lincée reparoît et traverse la scène pour enlever Télaïre qu'il entraîne hors du théâtre. Pollux vole à sa rencontre, dégage la princesse, et attaque son ennemi. La troupe de Castor se rallie à celle de Pollux qui combat Lincée, le poursuit, et le fait tomber sous ses coups.)

FIN DU PREMIER ACTE.

## ACTE SECOND.

Le théâtre représente le lieu de la sépulture des rois de Sparte, au milieu duquel est élevé un tombeau militaire pour les funérailles de Castor: il est éclairé de lampes sépulcrales. Le reste est une forêt sombre, plantée de palmiers et de cyprès, où se rassemble le peuple de Sparte. Le commencement de l'acte se passe dans la nuit.

## SCÈNE I.

CHOEUR DES SPARTIATES, qui arrivent au tombeau avec toutes les marques d'un grand deuil, les armes renversées et garnies de crêpes.

Que tout gémisse, Que tout s'unisse:

Préparons, élevons d'éternels monuments Au plus malheureux des amants : Que jamais notre amour ni son nom ne périsse.

Que tout gémisse, etc.

### SCÈNE II.

TÉLAÎRE, dans le plus grand deuil, vient se jeter au pied du mausolée.

Tristes apprêts, pâles flambeaux, Jour plus affreux que les ténébres, Astres lugubres des tombeaux, Non, je ne verrai plus que vos clartés funébres.

Toi, qui vois mon cœur éperdu, Père du jour, ô soleil! ô mon père! Je ne veux plus d'un bien que Castor a perdu, Et je renonce à ta lumière.

Tristes apprêts, etc.

(Phébé paroît.)

## SCÈNE III.

PHÉBÉ, TÉLAÏRE.

TÉLAÏRE.

Cruelle, en quels lieux venez-vous?
Osez-vous insulter encore
Aux mânes d'un héros qui périt par vos coups?
PHÉBÉ.

Laisse à l'amour qui me dévore

Le soin de me punir d'un crime que j'abhorre:

Il m'en dit plus que ton courroux.

Tu pleures l'amant le plus tendre,

Mais de nous deux encor son destin peut dépendre, D'un mot tu peux le rendre au jour.

TÉLAÏRE.

Ordonnez, que faut-il?

PHÉBÉ.

Immoler ton amour,

Et mon art forcera l'enfer à nous le rendre.

TÉLAÏRE.

Oui, je m'en impose la loi.

Qu'il vive, que pour lui votre ardeur se signale.

PHÉBÉ.

Tu le veux?

TÉLAÏRE.

Hâtez-vous, je céde à ma rivale L'amour dont il brûla pour moi.

(On entend une symphonie guerrière et des chants de victoire.)

LE CHOEUR, derrière le théâtre.

Triomphe! vengeance!

TÉLAÏRE.

C'est le roi vainqueur qui s'avance.

PHÉBÉ.

Il a vengé nos maux, il faut les réparer.

142

(Elle sort.)

(Le jour commence à paroître, et découvre les différents monuments qui sont sur la scène.)

### SCÈNE IV.

POLLUX, TÉLAÏRE, troupe de Spartiates, d'athlètes, et de combattants, portant des trophées et les dépouilles des ennemis.

POLLUX, au peuple.

Peuple, cessez de soupirer.

Non, ce n'est plus des pleurs que ces mânes demandent,

C'est du sang qu'ils attendent,

Et ce sang fatal a coulé:

Lincée est immolé.

TOUS LES CHOEURS.

Que l'enfer applaudisse

A de nouveaux concerts:

Qu'une ombre plaintive en jouisse. Le cri de la vengeance est le chant des enfers.

POLLUX, à Télaïre.

Princesse, une telle victoire Doit adoucir pour vous l'horreur de ce séjour.

#### TÉLAÏRE.

La vengeance flatte la gloire, Mais ne console pas l'amour.

Prince, un rayon d'espoir à mes yeux se présente: Le penvoir de Phébé peut remplir mon attente,

Et ravir Castor aux enfers.

#### POLLUX.

Non, c'est en vain qu'elle le tente, Et c'est encore à moi de réunir vos fers. Aux pieds de Jupiter j'irai me faire entendre:

> Le dieu qui me donna le jour A mon frère peut le rendre.

Aux larmes de son fils quelle marque plus tendre Peut-il donner de son amour?

#### TÉLAÏRE.

Ah! prince, osez tout entreprendre; Montrez qu'aux immortels votre sort est lié: Jupiter dans les cieux est le dieu du tonnerre,

> Et Pollux sur la terre Sera le dieu de l'amitié.

D'un frère infortuné ressusciter la cendre, L'arracher au tombeau, m'empêcher d'y descendre, Triompher de vos feux, des siens être l'appui,

Le rendre au jour, à ce qu'il aime, C'est montrer à Jupiter même Que vous êtes digne de lui.

POLLUX, au peuple.

Reprenez vos chants de victoire, Que mon triomphe embellisse ces lieux :

Occupez Télaïre, et charmez ces beaux yeux Par le spectacle de ma gloire.

(Il sort.)

(La scène devient plus éclairée, les tombeaux sont couverts de trophées et des dépouilles des ennemis. Marche des combattants. Entrée et combats figurés d'athlètes et de gladiateurs.)

UN ATHLETE.

Éclatez, fières trompettes;
Faites briller dans ces retraites
La gloire de nos héros.
Par des chants de victoire
Troublons le repos
Des échos;

Qu'ils ne chantent plus que la gloire.

(Des femmes spartiates se mêlent à la fête des guerriers, couronnent les vainqueurs, et forment un divertissement de réjouissances pour célébrer la victoire de Pollux.)

FIN DU SECOND ACTE.

# ACTE TROISIÈME.

Le théâtre représente le vestibule du temple de Jupiter, où Pollux doit faire un sacrifice. Deux niches et deux autels sont à côté de l'arcade du milieu: la statue de l'Espérance est d'un côté, et celle de la Crainte de l'autre.

### SCÈNE I.

### POLLUX, seul.

Présent des dieux, doux charme des humains, O divine amitié, viens pénétrer nos ames! Les cœurs éclairés de tes flammes Avec des plaisirs purs n'ont que des jours sereins.

C'est dans tes nœuds charmants que tout est jouissance; Le temps ajoute encore un lustre à ta beauté:

L'amour te laisse la constance; Et tu serois la volupté Si l'homme avoit son innocence.

Présent des dieux, etc.

(Le temple s'ouvre, et les prétres en sortent.) Mais le temple est ouvert, le grand-prêtre s'avance.

## SCÈNE II.

POLLUX, LE GRAND-PRÊTRE DE JUPITER, Peuple, et suite du grand-prêtre.

LE GRAND-PRÊTRE.

Le souverain des dieux Va paroître en ces lieux Dans tout l'éclat de sa puissance: Tremblez, redoutez sa présence, Fuyez, mortels curieux.

Ce n'est que par les feux et la voix du tonnerre Qu'il s'annonce à la terre:

Et l'aspect redouté de son front glorieux N'est vu que par les dieux.

Qu'au seul nom de ce dieu suprême De respect et d'effroi tous les cœurs soient glacés.

Fuyez et frémissez;

Fuyons et frémissons nous-même.

CHOEUR DE PRÊTRES.

Fuyons et frémissons nous-même.

(Le peuple et les prêtres se retirent. Pendant le récit du grand-prêtre, Pollux, qui attend la présence de Jupiter, passe de l'autel de la Crainte à celui de l'Espérance, où la flamme s'allume tout-à-coup, quand le grand-prêtre sort.)

(Le théâtre change: Jupiter paroît dans son palais, assis sur un trône, et environné de toute sa gloire.)

### SCÈNE III.

### JUPITER, POLLUX.

POLLUX, aux pieds de Jupiter. Ma voix, puissant maître du monde, S'éléve, en tremblant, jusqu'à toi : D'un seul de tes regards dissipe mon effroi, Et calme ma douleur profonde.

O mon père, écoute mes vœux! L'immortalité qui m'enchaîne

Pour tou fils désormais n'est qu'un supplice affreux.

Castor n'est plus, et ma vengeance est vaine,

Si ta voix souveraine

Ne lui rend des jours plus heureux.

O mon père, écoute mes vœux!

#### JUPITER.

Que son retour, mon fils, auroit pour moi de charmes!

Qu'il me seroit doux d'y penser!

Mais l'enfer a des lois que je ne puis forcer;

Et le sort me défend de répondre à tes larmes.

#### POLLUX.

Ah! laisse-moi percer jusques aux sombres bords. J'ouvrirai sous mes pas les antres de la terre: J'irai braver Pluton, j'irai chercher les morts

A la lueur de ton tonnerre:

J'enchaînerai Cerbère; et, plus digne des cieux, Je reverrai Castor, et mon père, et les dieux.

#### JUPITER.

J'ai voulu te cacher le sort qui te menace. D'un frère infortuné tu peux briser les fers, Si tu descends dans les enfers; Mais il est ordonné, pour prix de ton audace, Que tu prennes sa place. Tes jours éternels, tes beaux jours

#### POLLUX.

Sont trop dignes d'envie.

Non, je ne puis souffrir la vie, Si Castor avec moi n'en partage le cours. Je reverrai mon frère, il verra Télaïre: Il est aimé, c'est à lui d'être heureux. Chaque instant qu'ici je respire Est un bien que j'enlève à son cœur amoureux.

#### JUPITER.

Avant que de céder au zèle qui t'inspire, Vois ce que tu perds dans les cieux. Enfants du ciel, charmes de mon empire, Plaisirs, vous qui faites les dieux, Triomphez d'un dieu qui soupire.

(Les Plaisirs célestes, conduits par Hébé, entrent eu dansant; ils enfourent Pollux. Jupiter se retire.)

### SCÈNE IV.

POLLUX, HÉBÉ, les PLAISIRS CÉLESTES qui tiennent des guirlandes de fleurs dont ils veulent enchaîner Pollux.

(Entrée d'Hébé et de sa suite, formée par les Plaisirs célestes.)

#### POLLUX.

Tout l'éclat de l'Olympe est en vain ranimé:

Le ciel et le bonheur suprême Sont aux lieux où l'on aime, Sont aux lieux où l'on est aimé.

PETIT CHOEUR.

Qu'Hébé, de fleurs toujours nouvelles, Forme vos chaînes éternelles.

(Hébé danse, et ne cesse d'attaquer Pollux, qu'elle veut enchanter.)

UNE SUIVANTE D'HÉBÉ. Voici des dieux L'asile aimable: Goûtez des cieux

La paix durable.

Plus de plaisirs Que de desirs; Des chaînes Sans peines; Et de beaux jours Comptés toujours Par les amours.

Si l'on soupire, C'est sans martyre: Est-on charmé, L'on plaît de même; On dit qu'on aime, On est aimé.

4

POLLUX.

Ah! sans le trouble où je me voi, Charmants Plaisirs, je vous serois fidéle; Mais, dans l'excès de ma douleur mortelle, Plaisirs, que voulez-vous de moi? (Nouvelle attaque d'Hébé.)

UNE SUIVANTE D'HÉBÉ.

Que nos jeux Comblent vos vœux : Suivez Hébé; que votre jeunesse Sans cesse

Renaisse,

Pour être à jamais heureux.

La grandeur la plus brillante

N'a point d'attrait qui nous tente.

Venez, voyez, goûtez

Les célestes voluptés.

Nous aimons; Jupiter même

N'est heureux que quand il aime.

Aimez, cédez, suivez

Les biens qui vous sont réservés.

(La danse recommence, les Plaisirs célestes font de nouveaux efforts pour arrêter Pollux.)

#### POLLUX.

Si je romps vos aimables chaînes, J'épargne aux dieux ma honte et mes soupirs: Je descends aux enfers pour oublier mes peines; Et Castor renaîtra pour goûter vos plaisirs.

(Pollux rompt les guirlandes de fleurs dont il est enchainé, et se dérobe aux Plaisirs, qui le suivent.)

FIN DU TROISIÈME ACTE.

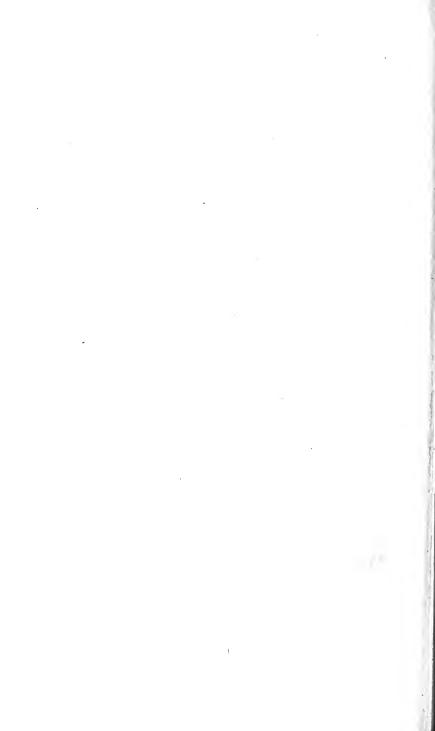

# ACTE QUATRIÈME.

Le théâtre représente l'entrée des enfers, où l'on descend par des rochers escarpés. Dans le fond est une caverne qui vomit des flammes, et dont le passage est défendu par des monstres, des spectres, et des démons.

### SCÈNE I.

PHÉBÉ, seule.

Esprits, soutiens de mon pouvoir, Venez, volez, remplissez mon espoir. Descendez au rivage sombre; Il faut lui ravir une ombre.

(Les Esprits et les Puissances magiques descendent des rochers, à la voix de Phébé qui forme ses enchantements.)

# SCÈNE II.

PHÉBÉ, ESPRITS MAGIQUES.

PHÉBÉ.

Rassemblez-vous, secondez mon ardeur; Des monstres des enfers combattez la fureur.

LE CHOEUR.

Des monstres des enfers combattons la fureur.

PHÉBÉ.

Redoublez vos charmes;
Pénétrez ce séjour
Impénétrable au jour:
Redoublez vos charmes;
Empruntez les traits de l'Amour
Pour avoir de plus fortes armes.

LE CHOEUR.

Des monstres des enfers combattons la fureur. Phébé.

Mais que vois-je?

(Elle aperçoit Mercure qui descend : Pollux paroit en même temps.)

### SCÈNE III.

MERCURE, PHÉBÉ, POLLUX, ESPRITS MAGIQUES.

MERCURE.

Phébé, tu fais de vains efforts,

De tes enchantements vois l'inutile usage: Le fils de Jupiter aura seul l'avantage De pénétrer aux sombres bords.

PHÉBÉ.

Ah! prince, où courez-vous?

POLLUX.

Je vole à la victoire

Qui doit couronner mes travaux: Le chemin des enfers, sons les pas d'un héros, Devient le chemin de la gloire.

PHÉBÉ.

Laissez-moi devancer vos pas; Laissez-moi braver tout obstacle. A l'amour est dû le miracle De triompher du trépas.

POLLUX.

Allons, Mercure, où tu me guides. L'ardeur que j'éprouve en ce jour

Prête à mon amitié des ailes plus rapides Que ne sont celles de l'Amour.

(Il veut entrer dans la caverne; les monstres et les démons sortent des enfers pour défendre le passage.)

### SCÈNE IV.

Les acteurs de la scène précédente, DÉMONS.

MERCURE, POLLUX, et PHÉBÉ. Tombez, rentrez dans l'esclavage, Arrêtez, démons furieux.

POLLUX. Livrez-moi
PHÉBÉ.
MERCURE.
Livrez-lui

Cet affreux passage;

MERCURE.

Livrez-lui

Livrez-lui

Cet affreux passage;

MERCURE.

Livrez-lui

Cet affreux passage;

le fils du plus puissant des dieux.

CHOEUR DES DÉMONS.

Sortons d'esclavage;

Fermons-lui cet affreux passage; Et redoutons le fils du plus puissant des dieux.

(Danse des démons qui veulent effrayer Pollux.)

LE CHOEUR DES DÉMONS.

Brisons tous nos fers; Ébranlons la terre; Embrasons les airs; Qu'au feu du tonnerre Le feu des enfers Déclare la guerre. Brisons tous nos fers.

Jupiter lui-même
Doit être soumis
Au pouvoir suprême
Des enfers unis.
Ce dieu téméraire
Veut-il, pour son fils,
Détrôner son frère?

Brisons tous nos fers, etc.

(Les démons continuent leur danse, et redoublent leurs efforts pour écarter Pollux. Les Furies sortent des enfers, armées de flambeaux et de serpents. Cette action est suivie d'une reprise du chœur précédent, pendant laquelle Pollux combat les démons. Mercure les frappe de son caducée, et passe avec Pollux dans la caverne. Phebé, qui ne peut les suivre, se livre au désespoir, se donne un coup de poignard, et se précipite dans l'abyme.)

### SCÈNE V.

Le théâtre change, et représente les Champs-Élysées. On voit le fleuve Léthé qui serpente dans ce séjour délicieux. Des ombres heureuses paroissent errer dans l'éloignement, et viennent à la rencontre de Castor.

### CASTOR, OMBRES HEUREUSES.

CASTOR.

Séjour de l'éternelle paix, Ne calmerez-vous point mon ame impatiente? L'Amour jusqu'en ces lieux me poursuit de ses traits; Castor n'y voit que son amante, Et vous perdez tous vos attraits.

Séjour de l'éternelle paix,

Ne calmerez-vous point mon ame impatiente!

Que ce murmure est doux! que cet ombrage est frais!

De ces accords touchants la volupté m'enchante:

Tont rit, tout prévient mon attente: Et je forme encor des regrets!

Séjour de l'éternelle paix, Ne calmerez-vous point mon ame impatiente? (Premier air pour les ombres.)

CHOEUR DES OMBRES HEUREUSES.

Qu'il soit heureux comme nous.

Des biens que nous goûtons sur cet heureux rivage

Nos cœurs ne sont point jaloux:

Il les voit, qu'il les partage:

Qu'il soit heureux comme nous.

(Différents quadrilles d'ombres heureuses s'approchent de Castor.)

UNE OMBRE.

Pour toujours

Ce rivage

Est sans nuit et sans orage:

Pour toujours

Cette aurore

Fait éclore

Nos beaux jours.

C'est le port

De la vie:

C'est le sort

Qu'on envie.

Le monde et ses faux attraits

Sont-ils faits

Pour nos regrets?

Non, jamais,

Lieux propices,

Vous n'offrez que des délices:

Non, jamais

Cet empire

Ne respire

Que la paix.

(Des danses légères expriment, par des jeux différents, le caractère des ombres.)

UNE OMBRE.

Sur les ombres fugitives L'Amour lance encor des feux; Mais il ne fait sur ces rives Qu'un peuple d'amants heureux.

(On danse, et les ombres suivent toujours Castor.)
UNE OMBRE, alternativement avec LE CHOEUR.

Dans ce doux asile

Vos vœux seront couronnés;

Venez:

Aux plaisirs tranquilles

Ces lieux charmants sont destinés.

Ce fleuve enchanté,

L'heureux Léthé

Coule ici parmi les fleurs;

On n'y voit ni douleurs,

Ni soucis, ni langueurs.

Ni pleurs.

L'Oubli n'emporte avec lui

Que les soins et l'ennui:

Ce dieu nous laisse

Sans cesse

Le souvenir

Du plaisir.

(Les ombres reprennent leurs danses, qui sont toutà-coup interrompues.)

CHOEUR, derrière le théâtre.

Fuyez, fuyez, ombres légères!

Nos jeux sont profanés par des yeux téméraires.

(Pollux paroit, et les ombres étonnées fuient devant lui.)

### SCÈNE VI.

POLLUX, CASTOR, LES OMBRES, MERCURE, dans l'éloignement.

POLLUX.

Rassurez-vous, habitants fortunés; Loin de troubler ce favorable asile, J'y viens goûter la paix que vous donnez. C'est ici des héros la demeure tranquille. Chère ombre, paroissez!...

CASTOR, apercevant Pollux.

O mon frère! est-ce vous?

O moments de tendresse!

ENSEMBLE.

O moments les plus doux!

O mon frère! est-ce vous?

POLLUX.

C'est moi qui viens briser la chaîne qui te lie : C'est moi qui t'ai vengé d'un rival odieux.

CASTOR.

Je verrois la clarté des cieux!

POLLUX.

C'est peu de te rendre à la vie, Le sort t'élève au rang des dieux.

CASTOR.

Qu'entends-je? quel bonheur! je quitterois ces lieux, Et le ciel près de toi me permettroit de vivre?

POLLUX.

Non, tu jouiras seul d'un partage si doux; Et le destin jaloux

Va m'imposer les fers dont ma main te délivre.

CASTOR.

Par ton supplice, ô ciel! j'achéterois le jour!

POLLUX.

Tout l'univers demande ton retour : Régne sur un peuple fidèle.

CASTOR.

Le fils de Jupiter doit lui donner la loi.

POLLUX.

Vois dans les cieux la gloire qui t'appelle.

CASTOR.

J'immole au seul plaisir qui m'approche de toi Toute la grandeur immortelle.

POLLUX.

Télaïre t'attend.

CASTOR.

Cruel, épargne-moi:

Elle-même, à ce prix, verroit avec effroi Renouer de mes jours la trame criminelle.

POLLUX.

Castor, nous la perdrons tous deux : Si tu tardes encor, tu lui coûtes la vie; Hâte-toi, va: le ciel t'ordonne d'être heureux, Et c'est ton rival qui t'en prie.

(Il embrasse son frère.)

CASTOR.

Oui, je cède enfin à tes vœux: J'irai sauver les jours d'une amante fidéle, Je renaîtrai pour elle.

Mais, puisque enfin je touche aux honneurs éternels, Je jure par le Styx qu'une seconde aurore Ne me trouvera pas au séjour des mortels: Je ne veux que la voir et l'adorer encore, Et je te rends le jour, ton trône, et tes autels.

POLLUX, à Mercure.

Ses jours sont commencés:

Volez, Mercure, obéissez;

Rendez un immortel au séjour du tonnerre,

Un héros à la terre.

Volez, Mercure, obéissez.

CHOEUR DES OMBRES.

Revenez, revenez sur les rivages sombres, Habitez tous deux parmi nous; Et nous rendrons les dieux jaloux De la félicité des ombres.

(Mercure enlève Castor dans un nuage: Pollux lui tend encore les bras, et se retire avec les ombres fortunées.)

FIN DU QUATRIÈME ACTE.

# ACTE CINQUIÈME.

Le théâtre représente une vue agréable des environs de la ville de Sparte, précédée d'un arc de triomphe orné de festons et de guirlandes, pour le retour de Castor.

## SCÈNE I.

## CASTOR, TÉLAÏRE.

TÉLAÏRE.

Le ciel est donc touché des plus tendres amours! Au jour que je quittois votre voix me rappelle:

> Vous vivrez pour m'être fidéle, Et vous vivrez toujours.

> > CASTOR.

Hélas!

TÉLAÏRE.

Mais pourquoi ces alarmes? Vous m'aimez, je vous vois...

CASTOR.

Télaïre, vivez.

TÉLAÏRE.

Qu'entends-je? quel discours!

CASTOR.

Télaire...

TÉLAÏRE.

Achevez.

Le plus beau de nos jours est-il fait pour des larmes?

A d'éternels adieux il faut nous préparer.

TÉLAÏRE.

Que dites vous? ô ciel!

CASTOR.

Il faut nous séparer:

Je retourne aux rivages sombres.

TÉLAÏRE.

Castor! et vous m'abandonnez!

CASTOR.

Mon frère et mes serments m'attendent chez les ombres.

TÉLAÏRE.

A vous pleurer encor mes yeux sont condamnés!

A peine je vous vois, à peine je respire,

Castor, et vous m'abandonnez!

CASTOR.

L'instant fatal approche, il me presse, il expire... Que cet instant a d'horreurs et d'appas! TÉLAÏRE.

Hélas! te puis-je croire, Quand, parjure à l'amour, ingrat, tu ne fais gloire Que d'être fidèle au trépas?

(On entend des chants de réjouissances.) Mais j'entends des cris d'alégresse.

## SCÈNE II.

CASTOR, TÉLAÏRE, troupe de Spartiates qui viennent au-devant de Castor.

CHOEUR.

Vivez, heureux époux.

TÉLAÏRE.

Au-devant de tes pas tout ce peuple s'empresse: Veux-tu troubler ces jeux? ils étoient faits pour nous. CASTOR, au peuple.

Hélas! vous ignorez que votre attente est vaine.

TÉLAÏRE et le CHOEUR.

Pourquoi vous dérober à des transports si doux?

Peuples, éloignez-vous; Vos desirs augmentent ma peine.

(Le peuple sort.)

## SCÈNE III.

## CASTOR, TÉLAIRE.

TÉLAÏRE.

Eh quoi! tous ces objets ne peuvent t'attendrir?

Voulez-vous qu'aux enfers j'abandonne mon frère?

Les dieux nous le rendront : Jupiter est son père.

CASTOR.

Vivez, et laissez-moi mourir.

TÉLAÏRE.

Tu meurs!... pour qui veux-tu que je respire encore?

CASTOR.

Régnez; mon frère est immortel, Mon frère vous adore.

TÉLAÏRE.

Non, je n'attendrai pas un destin si cruel: J'en atteste les dieux et la mort que j'implore.

CASTOR.

Arrètez, redoutez le charme de vos pleurs. Si j'osois balancer, il est des dieux veugeurs: Sur moi, sur vous peut-être ils puniroient ma flamme. TÉLAÏRE.

De quelle horreur encor viens-tu frapper mon ame?

CASTOR.

J'armerois Jupiter: son fils a mes serments.

TÉLAÏRE.

Ils ont aimé, ces dieux, ils plaindront des amants.

(On entend plusieurs coups de tonnerre.)

Qu'ai-je entendu? Quel bruit! quels éclats de tonnerre! Hélas! c'est moi qui t'ai perdu.

CASTOR.

J'entends frémir les airs! je sens trembler la terre!

C'en est fait, j'ai trop attendu.

ENSEMBLE.

Arrête, dieu vengeur, arrête!

(Le bruit redouble.)

CASTOR.

L'enfer est ouvert sous mes pas!

La foudre gronde sur ma tête!

(Télaïre tombe évanouie de frayeur.)

Ciel! ô ciel! Télaire expire dans mes bras!

Arrête, dieu vengeur, arrête!

(Une symphonie mélodieuse succède au bruit du tonnerre.)

Mais le bruit cesse... Ouvrez les yeux :

A nos tourments la nature est sensible,

## 170 CASTOR ET POLLUX.

Et ces concerts harmonieux Annoncent un dieu plus paisible.

(Jupiter descend du ciel sur son aigle.)

## SCÈNE IV.

## JUPITER, CASTOR, TÉLAÎRE.

JUPITER.

Les destins sont contents : ton sort est arrêté; Je te rends à jamais le serment qui t'engage :

Tu ne verras plus le rivage -Que ton frère a déja quitté.

Il vit, et Jupiter vous permet le partage De l'immortalité.

(Pollux paroît.)

## SCENE V.

JUPITER, TÉLAÏRE, CASTOR, POLLUX.

CASTOR.

Mon frère! ô ciel!

POLLUX.

Dieux! je retrouve ensemble 'Tous les objets de mon amour! CASTOR.

J'allois te délivrer du ténébreux séjour, Quand le ciel enfin nous rassemble.

CASTOR et TÉLAÏRE.

Dieux, qui formez pour nous un sort si plein d'appas, O dieux, ne nous séparez pas!

JUPITER.

Séjour de ma grandeur, où je dicte mes lois, Vaste empire des cieux, ouvrez-vous à ma voix.

## SCÈNE VI.

Les cieux s'ouvrent et font voir, au milieu des airs, le palais de Jupiter, d'une architecture éclatante et légère, porté sur des nuages. Il communique, des deux côtés, par des colonnades, aux pavillons des principales divinités célestes, désignés par leurs divers attributs. Dans le lointain paroît une partie du Zodiaque, où se voit la place destinée à la constellation des Jumeaux. Le globe du soleil est au milieu, parcourant sa carrière. Toutes les divinités du ciel se rassemblent, ainsi que les génies qui président aux planètes et aux constellations.

JUPITER, POLLUX, CASTOR, TÉLAÎRE, l'Amour, tous les dieux de l'Olympe, les génies célestes, les heures, etc.

JUPITER, à Castor et à Pollux.

Tant de vertus doivent prétendre
Au partage de nos autels;

Offrons à l'univers des signes immortels
D'une amitié si pure et d'un amour si tendre.

(à Télaïre.)

Venez, jeune immortelle, embellissez les cieux; Le sort accomplit ses promesses. C'est la valeur qui fait les dieux, Et la beauté fait les déesses.

TOUS LES CHOEURS.

Que les cieux, que la terre, et l'onde Brillent de mille feux divers; C'est l'ordre du maître du monde, C'est la fête de l'univers.

(Ballet figuré des Heures et des Planètes.)

Qu'il est doux de porter tes chaînes, Tendre Amour! tes plaisirs font oublier tes peines. J'ai fait briller tes feux dans cent climats divers,

Pour montrer à tout l'univers Qu'il est doux de porter tes chaînes. Tout m'a dit dans les enfers Qu'il est doux de porter tes chaînes: Et quand les cieux me sont ouverts J'entends retentir dans les airs Qu'il est doux de porter tes chaînes.

(Les chœurs se mélent à la voix de Castor, et répétent ce dernier vers. La fête continue. Ici Castor et Pollux sont enlevés sur un nuage, et placés sur le Zodiaque.)

#### LE CHOEUR.

Que les cieux, que la terre, et l'onde Brillent de mille feux divers;

## 174 CASTOR ET POLLUX.

C'est l'ordre du maître du monde, C'est la fête de l'univers.

(Un divertissement général termine la pièce.)

FIN DE CASTOR ET POLLUX.

# LES SURPRISES DE L'AMOUR,

BALLET COMPOSÉ DE TROIS ACTES SÉPARÉS, MIS EN MUSIQUE PAR RAMEAU:

> L'ENLÈVEMENT D'ADONIS, LA LYRE ENCHANTÉE, ANACRÉON.

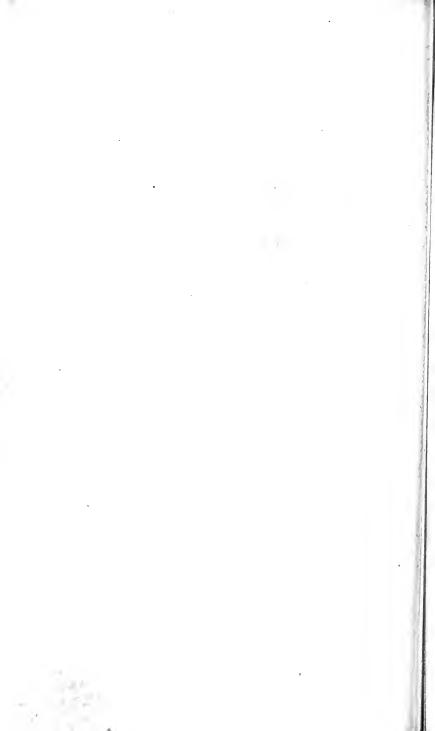

# L'ENLEVEMENT D'ADONIS.

## PERSONNAGES.

VÉNUS.

L'AMOUR.

DIANE.

ADONIS.

MERCURE.

Une Nymphe.

Les Graces.

Nymphes et Chasseurs de la suite de Diane.

Amours, Jeux et Plaisirs de la suite de Vénus.

La scène est dans les bois de Diane.

## L'ENLEVEMENT

## D'ADONIS.

## PREMIÈRE ENTRÉE.

Le théâtre représente une vaste forêt.

## SCÈNE I.

L'AMOUR, seul.

Pour surprendre Adonis j'abandonne les cieux; C'est l'Amour qui le suit, c'est Vénus qui l'adore: Diane trop long-temps le dérobe à nos yeux. C'est ici chaque jour qu'il devance l'aurore; Et je viens, plus touché de l'emploi glorieux D'instruire un jeune cœur des secrets qu'il ignore, Que de régner sur tous les dieux.

(Adonis paroît.)

C'est lui... Que j'aime à voir l'ennui qui le dévore! (L'Amour se retire un moment pour observer Adonis et pour quitter ses armes.)

## SCÈNE II.

ADONIS, seul.

O Diane, ô sombres forêts!
Pourquoi n'avez-vous plus de charmes!
Dans vos jeux innocents je trouvois mille attraits.
Fiers habitants des bois, ne craignez plus mes armes;
Le trouble de mon cœur va vous donner la paix.

O Diane! ô sombres forêts! Pourquoi n'avez-vous plus de charmes? (L'Amour reparoît.)

## SCÈNE III.

L'AMOUR, ADONIS.

L'AMOUR.

Vous qui connoissez ce séjour, De mes pas égarés daignez être le guide. En quels lieux sommes-nous?

ADONIS.

Diane ici préside,

Et ces bois menent à sa cour.

L'AMOUR.

Dans ces lieux écartés n'a-t-on point vu l'Amour?

#### D'ADONIS.

#### ADONIS.

L'Amour! Qui? ce monstre terrible, Ce fatal ennemi du repos des humains? Ah! qu'il éprouveroit un châtiment horrible S'il tomboit dans nos mains!

#### L'AMOUR.

Le dieu qui fait aimer, le dieu qui rend aimable, Est-il un monstre redoutable? Hélas! peut-on le craindre? Il est fait comme vous. Dans un âge si tendre, avec des traits si doux.

Le dieu qui fait aimer, le dieu qui rend aimable, Est-il un monstre redoutable?

ADONIS.

Il est armé de feux vengeurs...

L'AMOUR.

Ses feux sont de douces ardeurs Qui brillent dans les yeux, qui coulent dans les veines.

ADONIS.

Il mêle à ses plaisirs des rigueurs inhumaines.

L'AMOUR.

Jugez du prix de ses faveurs, Puisqu'il fait adorer ses peines.

ADONIS.

Il ne se nourrit que de pleurs.

L'AMOUR.

Il est le dieu des ris.

ADONIS.

Ses liens sont des chaînes.

L'AMOUR.

Ses chaînes sont des fleurs.

ADONIS.

Mais c'est un enchanteur... Ah! je l'éprouve même Au charme dangereux que vous tenez de lui.

L'AMOUR.

S'il enchantoit vos sens, s'il charmoit votre ennui?

Non: ma frayeur seroit extrême!

L'AMOUR.

Je vous entendois soupirer

Quand vous rêviez sous cet ombrage:

C'est le réveil d'un cœur qui cherche à s'éclairer.

Le vôtre enfiu commençe à murmurer

D'un trop long esclavage.

ADONIS.

Si l'on connoît son cœur par ses desirs, Je l'avouerai, le mien se fait déja connoître.

L'AMOUR.

Allons chercher l'Amour; il vous dira peut-être D'où naissent vos premiers soupirs...

Que sa mère, Adonis, vous feroit mieux entendre

Un mystère si tendre!...

Que vous lui trouveriez d'attraits!

ADONIS.

Son nom n'est point encor connu dans ces forêts.
L'AMOUR.

Diane a mille appas, et la cour qui l'adore Offre les objets les plus doux : Vénus d'un seul regard les effaceroit tous.

Sur le char du matin vous avez vu l'Aurore;

Et Vénus est plus belle encore.

ADONIS.

Plus belle! O ciel! que dites-vous?... De mes transports je ne suis plus le maître. Allons chercher l'Amour...

L'AMOUR.

Adonis, tu le vois,

Et Vénus va paroître.

ADONIS.

Au trouble de mon ame, au charme de sa voix, Pouvois-je, ô ciel! le méconnoître?

(L'arrivée de Vénus est annoncée par une symphonie agréable, et par la danse des Graces qui la précèdent. Elles environnent Adonis qui ne sait d'abord laquelle adorer. Vénus paroit et fixe ses regards.)

## SCÈNE IV.

## VÉNUS, ADONIS.

L'Amour et les Graces restent au fond du théâtre.

VÉNUS, à Adonis.

Vous parliez à l'Amour: quoi! vous ne craignez plus D'écouter son tendre langage!

ADONIS.

Mon cœur risquera davantage S'il écoute Vénus.

vénus.

Vous plairez-vous toujours dans ce lieu solitaire!

Avant ce jour, hélas! j'y bornois tous mes vœux. vénus.

La déesse des bois sans doute a su vous plaire? Vous l'aimez?

ADONIS.

Je dois tout à ses soins généreux,

J'écoute ses leçons, je lui marque mon zéle... Mais sais-je encor ce que je veux?...

Demandez à l'Amour s'il m'a parlé pour elle.

VÉNUS.

S'il étoit un autre séjour

Où la voix du plaisir se feroit seule entendre,
Où pour vous mille jeux renaîtroient chaque jour,
Où, toujours adoré, vous seriez toujours tendre...
Quitteriez-vous ces lieux pour un séjour si doux?
Parlez.

#### ADONIS.

Déesse, y seriez-vous? vénus.

Oui, charmant Adonis, j'y serois pour vous plaire. Pour jouir d'un bonheur qui fixe tous mes vœux, Pour y brûler de tous les feux

Qu'Amour peut allumer dans le sein de sa mère.

Fuyez une loi trop sévère,

Je garde un sort plus doux au plus beau des mortels;

Venez partager à Cythère

Et ma tendresse et mes autels.

ADONIS, jetant son javelot.

Ah! je vous suis par-tout: c'est l'Amour qui l'ordonne;

Eh! qui pourroit lui résister?...

Mais Diane que j'abandonne!...

Mais vous que je ne puis quitter!...

Pardonnez ce désordre à mon premier hommage.

Adonis est à vous, Adonis est charmé.

VÉNUS.

Son eœur m'aimera davantage Puisqu'il n'a point encore aimé. ENSEMBLE.

Dieux! quel bonheur sera le nôtre! Hâtons l'instant de nos plaisirs. Pourquoi languir dans les desirs Quand deux cœurs sont faits l'un pour l'autre!

(Le duo est interrompu par un bruit de chasse. L'Amour, qui est sorti du théâtre pour observer ce qui se passe, rentre tout effrayé.)

## SCÈNE V.

VÉNUS, L'AMOUR, ADONIS.

L'AMOUR.

Diane assemble ici sa cour: Fuyons, sortons de ce séjour, Et cherchons dans les airs une route nouvelle.

ADONIS.

La fuir! Ah ciel! que dira-t-elle?
L'AMOUR.

Que tout céde à l'Amour.

(L'Amour, Vénus et Adonis sortent ensemble. Des chasseurs et des nymphes entrent sur le théâtre en dansant, et forment un divertissement qui est ensuite troublé par l'arrivée de Diane et par ses plaintes.)

## SCÈNE VI.

#### NYMPHES ET CHASSEURS.

UNE NYMPHE avec LE CHOEUR.

Le jour vient d'éclore, Diane est aux bois; Son cor et sa voix Nous pressent encore. Courons si bien tous Que l'Amour jaloux Ne nous puisse atteindre. Tranquille séjour, Tu n'as point à craindre Les traits de l'Amour.

(Les jeux des chasseurs continuent, et leurs voix se mêlent aux chants de la nymphe.)

LA NYMPHE, alternativement avec LE CHOEUR.

L'oiseau le plus tendre, Discret dans ses chants, Craint de faire entendre Des sons trop touchants. L'Amour nous offense Même en ses chansons: Chantons l'innocence Dont nous jouissons.

(On danse.)

CHOEUR de NYMPHES, derrière le théâtre. Adonis, Adonis, pourquoi nous fuyez-vous? (Diane arrive.)

## SCÈNE VII.

DIANE, des CHOEURS.

DIANE.

O dieux! quel ravisseur jaloux
Peut ici braver ma puissance?
Courons, courons à la vengeance!
Volons sur ses pas: armons-nous.
CHOEUR de NYMPHES et de CHASSEURS.
Courons, courons à la vengeance!
Volons sur ses pas: armons-nous.

(Une partie des nymphes et des chasseurs sort du théâtre pour suivre Adonis.)

#### DIANE.

L'Amour a-t-il séduit sa crédule innocence?
Cruel! je reconnois tes coups.
Courons, courons à la vengeance!
Volons sur ses pas: armons-nous.
Jupiter, prends-tu sa défense?

Si tu ne punis qui m'offense,
Tout se ressentira de mon juste courroux;
La plus affreuse nuit couvrira ces rivages,
J'obscurcirai mes feux qui brillent dans les airs;
Hécate ira dans les enfers
Des torrents du Ténare exciter les ravages;
Et je déchaînerai du fond de ces déserts
Mille monstres sauvages
Qui désoleront l'univers.

(Mercure descend du ciel.)

## SCÈNE VIII.

MERCURE, DIANE, NYMPHES.

DIANE.

Mercure, venez-vous m'apprendre Que mes pleurs ont touché les dieux?

#### MERCURE.

Oui, l'objet de tes vœux va paroître en ces lieux;
Vénus consent à te le rendre.
Ose, si tu veux, le reprendre;
Mais garde-toi de l'erreur de tes yeux,
Et erains de te laisser surprendre.
(Vénus paroît sur un nuage, ayant devant elle l'Amour

et Adonis déguisé sous les mêmes traits, avec les armes et les attributs de ce dieu. Vénus est accompagnée de toute sa suite.)

## SCÈNE IX.

VÉNUS, DIANE, MERCURE, ADONIS, L'AMOUR, les graces; jeux et plaisirs.

VÉNUS, en présentant à Diane l'Amour et Adonis déguisé sous les mêmes traits.

Je céde à tes desirs par une loi suprême.

Sous les traits de l'Amour je te rends Adonis:

Tu le vois près de l'Amour même; Tu peux choisir.

#### DIANE.

O dieux! qu'entends-je? Je frémis!

Adonis... répondez... Il garde le silence...

Dieux! si j'allois choisir l'ennemi qui m'offense!

Vénus, tu l'emportes sur moi.

Garde un ingrat que je te livre:

Dès qu'il a pu te suivre,

Il n'est plus digne que de toi.

(Elle sort.)

L'AMOUR.

Nous triomphons de sa colère.

Sombres forêts, triste séjour, Disparoissez, laissez voir à l'Amour Des lieux plus dignes de lui plaire.

(Le théâtre change: on voit les jardins d'Amathonte, ornés de berceaux et de portiques dorés.)

## SCÈNE X.

L'AMOUR, VÉNUS, ADONIS, les GRACES, CHOEUR des AMOURS, des PLAISIRS et des JEUX.

#### CHOEUR.

Chantons l'Amour et sa conquête: Qu'il va combler d'heureux desirs! L'Hymen en prépare la fête, L'Amour en promet les plaisirs.

#### VÉNUS.

Votre bonheur fait ma gloire suprême, Ah! quel plaisir de vous charmer!

#### ADONIS.

L'Amour donne un cœur pour aimer, Et c'est Vénus qu'il faut qu'on aime. Quel amant fut jamais épris D'une ardeur si pure et si belle? Quel doit être l'excès d'une flamme nouvelle Dont l'Amour est l'auteur, dont Vénus est le prix! (La suite de Vénus forme un ballet, auquel les Graces président.)

#### VÉNUS.

Le premier trait que l'Amour lance Est celui qui blesse le mieux. Que ce dieu plaît à sa naissance! L'instant qui détruit l'ignorance Est l'instant le plus précieux: Quand on sort de l'indifférence, Le premier trait que l'Amour lance Est celui qui blesse le mieux.

L'AMOUR, à Adonis.

Diane, que tu crois si fière et si sauvage, N'a pas toujours gardé son cœur, Et je veux que ces jeux te retracent l'image Du berger qui fut son vainqueur.

(Des Plaisirs déguisés exécutent les ordres de l'Amour; Endymion paroît endormi au fond du théâtre sur un lit de gazon. Diane descend dans son char avec un amour à ses pieds; elle contemple le berger, dont elle devient amoureuse. Danse de Diane et de l'Amour qui éveille Endymion. Surprise, enchantement du berger. Action pantomime représentant les amours de Diane et d'Endymion que la déesse enlève dans son char.)

CHOEUR.

Chantons l'Amour et sa conquête:

Qu'il va combler d'heureux desirs! L'Hymen en prépare la fète, L'Amour en promet les plaisirs.

(Le chœur est accompagné d'une danse générale.)

FIN DE LA PREMIÈRE ENTRÉE.

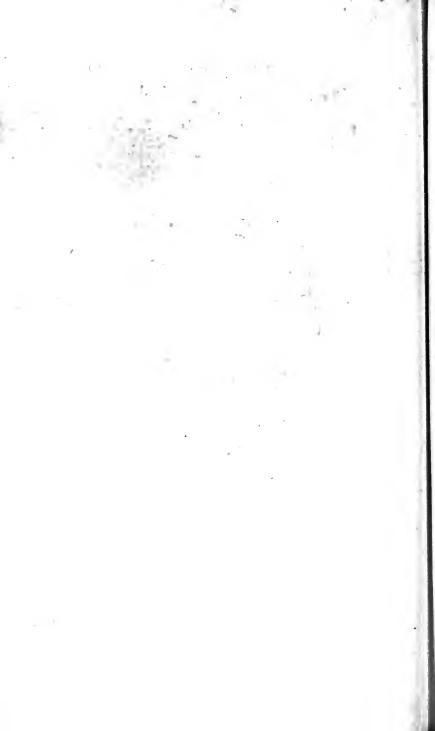

# LA LYRE ENCHANTÉE.

## PERSONNAGES.

APOLLON.
URANIE, Muse.
PARTHÉNOPE, l'une des Sirènes.
LINUS, fils d'Apollon.
TERPSICHORE.
Les Muses.
Les Sirènes.
Faunes, Dryades et Sylvains.

La scène est au pied du Parnasse.

## LA

# LYRE ENCHANTÉE.

## SECONDE ENTRÉE.

Le théâtre représente un vallon champêtre, au pied du mont Parnasse, dont on voit les deux coteaux couverts de palmiers, et des trophées qui conviennent aux Muses et aux Arts. On voit la fontaine d'Hippocrène qui y prend sa source, et serpente dans le vallon. Au sommet du mont paroît le temple de l'Immortalité.

## SCÈNE I.

PARTHÉNOPE, seule.

Charme de mon vainqueur, doux accents de ma voix, Formez avec mes yeux un si tendre langage

Qu'il puisse écouter mille fois

Et mes serments et mon hommage.

Imitez les oiseaux qui chantent dans ces bois, Accompagnez leur chant, secondez leur ramage; Vous plairez davantage A l'amant dont je suis les lois.

Charme de mon vainqueur, doux accents de ma voix, Formez avec mes yeux un si tendre langage

Qu'il puisse écouter mille fois
Et mes serments et mon hommage.
Linus doit pour me voir s'échapper aujourd'hui.
Il vient; mais Uranie est encore avec lui.

(Elle sort.)

## SCÈNE II.

### LINUS, URANIE.

#### URANIE.

Élève et fils du dieu que le Pinde révère, Quand ma voix vous appelle aux concerts d'Apollon,

·Pourquoi chercher dans ce vallon Et le silence et le mystère?

LINUS.

J'y venois rêver à l'écart.

J'ai trouvé la nature en ce séjour plus belle; Pour mieux vous imiter, je me conduis par elle;

> Et pour être digne de l'art, J'en viens consulter le modèle.

> > URANIE.

Prenez un vol plus glorieux;

Venez lire avec moi dans les secrets des dieux. Chantez, Linus, chantez la faveur éclatante Du dieu qui brille aux yeux de l'univers, Les Titans renversés, et la rage mourante Du serpent qui souilloit les airs.

#### LINUS.

Ce sublime essor m'épouvante. C'est l'amant d'Issé que je chante.

#### URANIE.

Ce penchant aux douces erreurs Annonce déja la tendresse. Gardez-vous, gardez-vous sans cesse Du piège des folles ardeurs.

S'il est des dieux que l'Amour blesse, C'est un jeu dont ils sont vainqueurs, Sans qu'il en coûte à leur sagesse; Au lieu qu'à l'humaine foiblesse Il coûte le repos des cœurs.

Gardez-vous, gardez-vous sans cesse Du piège des folles ardeurs.

#### LINUS.

On peut chanter l'Amour sans ressentir sa flamme. J'aime à peindre ses jeux sans éprouver ses fers; Il fait le charme de mes airs, Sans faire encor le tourment de mon ame. Je craindrai toujours ses rigueurs.

URANIE.

Gardez-vous, gardez-vous sans cesse Du piège des folles ardeurs.

LINUS.

Rassurez-vous, déesse...

(On entend une brillante symphonie. Uranie se retire. Parthénope arrive, la lyre à la main, suivie de Faunes, de Sylvains et de Dryades ses élèves qui l'accompagnent en dansant.)

## SCÈNE III.

PARTHÉNOPE, LINUS, FAUNES, SYLVAINS et DRYADES.

PARTHÉNOPE.

Venez tous écouter ma lyre; Avec elle écoutez mes chants. L'Amour en forme les accents, Et c'est le plaisir qu'elle inspire.

LES CHOEURS.

Écoutons, écoutons sa lyre. L'Amour en forme les accents, Et c'est le plaisir qu'elle inspire.

(On danse au son de la lyre de Parthénope; c'est un

ballet champêtre, dans lequel les Faunes et les Dryades qui le composent montrent plus de gaieté que de régularité dans leurs pas.)

### PARTHÉNOPE.

Ranimez vos sons et vos pas; Dansez, chantez, le plaisir vous appelle; Les ris font briller plus d'appas. C'est la gaieté qui rend la jeunesse éternelle.

(Pendant le chant de Parthénope, les Faunes et les Dryades continuent leur danse, et répètent ensuite le chœur.)

Écoutons, écoutons sa lyre, etc.

(Le chœur se retire.)

## SCÈNE IV.

### LINUS, PARTHÉNOPE.

### PARTHÉNOPE.

Linus, que vous tardiez à répondre à ma voix! Ces Muses que je crains ont sur vous trop d'empire: Je vous perdrai.

#### LINUS.

Non; ce n'est qu'à vos lois Que Linus charmé veut se rendre. Les trouverois-je ailleurs, ces charmes que je vois? Cette voix que j'adore, où pourrois-je l'entendre?

PARTHÉNOPE.

Ah! si vous l'écoutez, vous la rendrez plus tendre.

Les Muses sur mon ame ont d'inutiles droits.

Mon esprit en vain se rappelle

Les chants que les neuf sœurs m'apprennent chaque jour; Mais que ma mémoire est fidèle Quand vous chantez l'Amour!

PARTHÉNOPE.

Répétons nos airs tour-à-tour.

(Elle commence.)

"Lorsque Vénus sortit du sein de l'onde, Son regard sur la terre enfanta le desir. L'espoir de tous les cœurs vint bientôt se saisir; Et l'Amour, achevant les délices du monde, Donna la naissance au plaisir."

### LINUS.

« Tout rend hommage à la beauté.

Pour éclairer ses traits le jour se renouvelle;
Pour la chanter s'éveille Philomèle;
Le ruisseau qui fuyoit, devant elle arrêté,
Trace son image fidèle;
Des pavots du sommeil la douce volupté
Rend de son teint la fraîcheur éternelle:
L'ordre de l'univers semble établi pour elle.

Tout rend hommage à la beauté. »

PARTHÉNOPE.

Charmant élève que j'adore, Si vous chantez l'amour, qui peut y résister? Mais occupez-vous plus encore A le sentir qu'à le chanter.

LINUS.

Ah! vous m'êtes garant de ce talent suprême, Puisque c'est vous que j'aime.

ENSEMBLE.

Aimons-nous, répétons cent fois Le charmant aveu de nos flammes: Que l'accord touchant de nos voix Égale celui de nos ames.

PARTHÉNOPE.

Linus, si ton cœur est à moi, Je veux me venger avec toi. Les Muses condamnent sans cesse Les Sirènes et leur amour; Je veux qu'Uranie à son tour En éprouve toute l'ivresse.

LINUS.

Vos efforts seroient impuissants.

PARTHÉNOPE.

Par un enchantement plus doux que redoutable,

(En montrant la lyre qu'elle tient.)

Qui touche cette lyre en tire des accents

Qui pénétrent les sens

D'un charme inévitable.

Uranie en ces lieux va presser son retour.

Elle y trouvera cette lyre...

Pour mieux jouir de son martyre,

Gachons-nous; elle vient...

(Parthénope suspend à un arbre la lyre enchantée, et sort avec Linus.)

# SCÈNE V.

URANIE, seule.

C'est ici le séjour

Où le fils d'Apollon doit bientôt reparoître:

Attendons... Quel objet vient de frapper mes yeux!

Pourquoi cette lyre en ces lieux?

A l'une de mes sœurs elle appartient peut-être.

Voyons... en la touchant amusons nos loisirs.

(Uranie touchant cette lyre est étonnée du prélude qu'elle entend, et qui lui inspire aussitôt des chants d'amour.)

« Douce volupté d'un cœur tendre, Triomphez de tous les plaisirs »...

(Uranie s'arrête avec surprise.)

Ah dieux! que me fait-elle entendre!... Mais je crains peu de m'y laisser surprendre: Ce sont de vains accords qu'emportent les zéphirs.

« Douce volupté d'un cœur tendre, Triomphez de tous les plaisirs.

L'Amour cause quelques soupirs, Mais le bonheur doit en dépendre.

Douce volupté d'un cœur tendre, Triomphez de tous les plaisirs. »

Quels sons touchants! Je devrois les suspendre... Linus, mon cher Linus, quelle ardeur de te voir Brûle mon ame impatiente!

Trop d'intérêt pour toi commence à m'émouvoir, Et mon amitié m'épouvante.

(Après avoir rêvé quelque temps, elle touche encore cette lyre, qui rend des sons gais.)

« La sagesse est de bien aimer, Et d'aimer toujours sans partage.

On est heureux si l'on peut s'enflammer; Si l'on est constant on est sage. La sagesse est de bien aimer, Et d'aimer toujours sans partage. »

(Après un moment de silence.)
Je le sens bien, Linus, le bonheur de mes jours
Seroit de t'adorer toujours.

(Elle s'arrête avec étonnement.)

L'adorer!... moi? Qu'ai-je dit? je l'ignore.

Ma raison interdite accuse mes discours;

Et mon cœur les répète encore!

Il vient... Comment cacher le feu qui me dévore?

# SCÈNE VI.

## URANIE, LINUS.

### URANIE.

Suivez, chantez le dieu qui paroît vous charmer, Je ne lui serai plus contraire. Quand mon cœur brûle de vous plaire, Puis-je vous défendre d'aimer?

### LINUS.

Ah! déesse, le puis-je croire? Non, non, ce seroit en un jour Trop d'ambition pour ma gloire, Trop de triomphe pour l'Amour. Amusons-nous de la tendresse, Qu'elle soit un jeu pour nos cœurs; Gardons-nous, gardons-nous sans cesse Du piège des folles ardeurs.

URANIE.

Vous me lancez mes propres armes, Quand je les mets aux pieds de mon vainqueur.

LINUS.

Eh bien! connoissez donc mon cœnr.
Comme vous de l'amour j'éprouve tous les charmes,
Dans ces lieux, loin de vous, je venois soupirer...
J'adore...

### URANIE.

Ah! de quel trait m'allez-vous déchirer?

LINUS.

J'adore une Sirène, et je suis aimé d'elle. Parthénope...

URANIE.

Quel nom! quelle honte mortelle!

LINUS.

Apollon lui-même en ce jour Va couronner notre espérance.

(Un prélude annonce l'arrivée d'Apollon.) Mais ce brillant concert annonce ici sa cour, Et je vois le dicu qui s'avance.

#### URANIE.

Comment éviter sa présence?

(Le Parnasse s'éclaire: Apollon descend d'un côté de la montagne, suivi des Muses. Terpsichore arrive ensuite, suivie de ses élèves. Les Faunes et les Dryades qui ont formé le premier divertissement accourent à ce spectacle.)

# SCÈNE VII.

APOLLON, URANIE, PARTHÉNOPE, LINUS, les muses, les sirènes, faunes et dryades.

APOLLON, à Uranie.

Muse, rougissez moins d'un piège de l'Amour; Ce dieu pour vous soumettre enchanta cette lyre: Sortez de ce délire,

Et de votre raison célébrez le retour.

(Apollon donne sa lyre à Uranie, à la place de celle qu'elle avoit, et l'enchantement finit.)

Accourez, Muses et Sirènes,

Venez seconder mes desirs;

Que vos talents unis forment les douces chaînes Qui menent aux plaisirs.

(La réunion des Muses et des Sirènes se forme par un ballet.)

### PARTHÉNOPE.

Vole, Amour, prête-moi tes armes; Que le cœur de Linus s'enflamme chaque jour.

> Que ne puis-je augmenter mes charmes Pour ajouter à son amour!

### CHOEUR.

Enseignez-nous vos jeux, brillante Terpsichore; Que nos voix, que nos chants accompagnent vos pas; Rendez-les plus légers encore:

L'Amour vous suit, il vole, et ne vous quitte pas. (Terpsichore arrive: les leçons qu'elle donne aux Sylvains rendent leur danse plus régulière; ils se mélent aux Muses et aux Sirènes.)

PARTHÉNOPE, aux Muses.
Souffrez les Amours sur vos traces,
Muses; souvenez-vous toujours
Que l'esprit est, sans les amours,
Ce qu'est la beauté sans les graces.
C'est à l'Amour qu'il faut céder;
Quel autre charme nous arrête?
L'esprit peut faire une conquéte:
Mais c'est au cœur à la garder.
(Ballet des Muses, des Sirènes, des Dryades et des Sylvains, avant Terpsichore à leur tête.)

FIN DE LA SECONDE ENTRÉE.

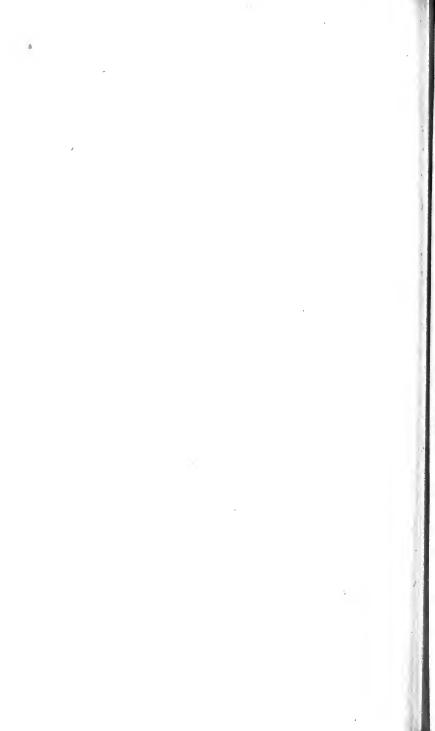

# ANACRÉON.

# PERSONNAGES.

L'AMOUR.

ANACRÉON.

LA PRÊTRESSE DE BACCHUS.

LYCORIS, personnage dansant.

AGATHOCLE, amis d'Anacréon.

EURICLÈS,

Troupe de femmes inspirées représentant les Ménades.

Convives.

Esclaves.

Les Graces.

Amours, Ris, et Jeux.

La scène est à Théos, dans la maison d'Anacréon.

# ANACRÉON.

# TROISIÈME ENTRÉE.

Le théâtre représente l'appartement d'Anacréon, orné pour une fête; on y voit les statues de l'Amour et de Bacchus. Trois arcades ouvertes laissent voir un salon d'architecture grecque, avec des buffets garnis de vases, etc. Anacréon paroît à table, au milieu de ce salon, avec plusieurs convives environnés de jeunes esclaves qui leur versent à boire, qui les couronnent de fleurs, et qui dansent autour d'eux. Lycoris, maîtresse d'Anacréon, est toujours à leur tête.

# SCÈNE I.

ANACRÉON, LYCORIS, AGATHOCLE, EURICLÈS, convives, esclaves, jeunes grecques.

ANACRÉON, AGATHOCLE, EURICLÈS.
Régne, ô divin Bacchus! enflamme nos esprits!
Que le transport de ton ivresse
A chaque instant renaisse

Avec la tendresse et les ris! Régue, ô divin Bacchus! enflamme nos esprits! ANACRÉON.

Le vol du temps qui nous presse Nous fait mieux sentir le prix De l'instant fortuné que le destin nous laisse.

ANACRÉON et les CONVIVES.

Règne, ô divin Bacchus! enflamme nos esprits!

ANACRÉON, s'adressant à Lycoris, dans le temps qu'elle danse autour de lui et qu'elle lui verse à boire.

Nouvelle Hébé, charmante Lycoris, Vole, répands sur nous les fleurs de ta jeunesse; Par tes dons, par tes yeux rends nos cœurs plus épris. Verse-nous le nectar, fais-le couler sans cesse.

Charmante Lycoris,

Sois dans ce temple heureux l'adorable prêtresse De tous les dieux que je chéris! CHOEUB.

Régne, ô divin Bacchus! enflamme nos esprits!

ANACRÉON, à Lycoris.

Que l'amante d'Alcide, au séjour du tonnerre, Soit jalouse de tes bienfaits, Et vienne sur la terre Voir les dieux que tu fais.

(Ici la danse de Lycoris devient plus vive, et rend plus gais les chants d'Anacréon.)

Point de tristesse:
Passons nos jours
Dans les amours
Et dans l'ivresse.
Buvons sans cesse,
Aimons toujours.
Le vin, la tendresse,
Convive, maîtresse,
M'invite à jouir.
Tout plaisir m'enchante,
Je bois, ris, et chante,
Toujours dans l'attente
D'un nouveau plaisir.

(Ces chants sont interrompus par une bruyante symphonie. La prétresse de Bacchus paroît, suivie d'une troupe de femmes inspirées, représentant les Ménades, portant des thyrses et des flambeaux.)

# SCÈNE II.

Les acteurs de la scène précédente, LA PRÊTRESSE DE BACCHUS, femmes représentant les Ménades.

### ANACRÉON.

Quel bruit! quelle clarté vient ici se répandre! Prêtresse, où courez-vous? Quels transports furieux! CHOEUR DES MÉNADES, suivi de leurs danses tumultueuses.

Détruisons un culte odieux.

LA PRÈTRESSE, à Anacréon.

Favori de Bacchus, oses-tu faire entendre Des chants qui profanent ces lieux?

CHOEUR DES MÉNADES.

Détruisons un culte odieux.

LA PRÈTRESSE.

Renversons cet autel.

ANACRÉON, se levant pour s'opposer à leur fureur.

Ah! laissez-moi défendre

Le plus charmant des dieux.

LA PRÉTRESSE, en l'arrêtant.

Cesse ton criminel hommage,

Chasse l'Amour

De ce séjour.

Avec l'acchus point de partage:

C'est un outrage.

ANACRÉON.

Eh! pourquoi les séparer, Quand la volupté les rassemble?

LA PRÉTRESSE.

L'Amour nous feroit soupirer.

ANACRÉON.

A la table des dieux on les adore ensemble;

### Eh! pourquoi les séparer?

(On voir ici, dans un ballet figuré, un combat entre les suivants d'Anacréon et ceux de la Prêtresse. Lycoris, qu'on veut arracher de ce lieu, paroît toujours au milieu de la danse, poursuivie par une Ménade. La symphonie exprime la fureur des uns et les gémissements des autres. Les Bacchantes ont enfin le dessus: Lycoris disparoît, et l'on brise la statue de l'Amour.)

LE CHOEUR.

Bacehus remporte la victoire. Ne suivons que Bacchus, ne chantons que sa gloire. (La prétresse et sa suite se retirent.)

# SCÈNE III.

ANACRÉON, AGATHOCLE, EURICLÈS, les autres convives, le choeur.

ANACRÉON.

Non, je ne puis souffrir cette injuste rigueur!
Bacchus, par quelle violence
Veux-tu chasser l'Amour qui règne dans mon cœur?
Si je brûle de plus d'ardeur,

C'est par l'effet de ta puissance.

Éloignez-vous, plaisirs; sortez de ce séjour:

Je renonce à Bacchus, s'il en coûte à l'Amour.

(A cet ordre d'Anacréon, les convives et le chœur se retirent, et les rideaux tombent.) ANACRÉON, seul.

J'aime à voir ce lieu plus paisible; Et déja le sommeil vient calmer mes esprits.

Cédons à ce charme invincible...

(En cet endroit Anacréon s'approchant de son lit, et, en s'asseyant dessus, dit:)

Mes yeux en se fermant auroient vu Lycoris!

# SCÈNE IV.

## ANACRÉON, L'AMOUR.

(La plus douce symphonie accompagne le sommeil d'Anacréon. Il est interrompu par le bruit du tonnerre, et l'on entend un orage terrible.)

ANACRÉON, sur son lit.

Qui m'éveille? J'entends le tonnerre qui gronde. Quels sifflements! quel bruit! Éole est déchaîné.

Bacchus, que ne m'as-tu donné

Ton ivresse profonde!

En vain Jupiter eût tonné.

L'AMOUR, derrière le théâtre.

Quelle nuit! ô ciel! quel orage!

ANACRÉON.

Quels sons plaintifs!

L'AMOUR.

Hélas! je vais périr.

ANACRÉON.

C'est la voix d'un enfant.

L'AMOUR.

Dieux! quel affreux ravage!

ANACRÉON.

La tempête redouble: allons le secourir.

(Il se lève pour ouvrir à l'Amour, qui paroît en habit d'esclave, et dans un grand désordre.)

Que vois-je? De pitié mon ame est attendrie.

Jeune infortuné, quel malheur

Expose votre vie?

Parlez.

L'AMOUR.

Je suis encor tout glacé de frayeur.

ANACRÉON.

Où vîtes-vous le jour?

L'AMOUR.

Cythère est ma patrie.

ANACRÉON.

A quel maitre êtes-vous?

L'AMOUR.

Je servois Lycoris;

J'étois son esclave fidèle.

Un ingrat qu'elle aimoit la quitte avec mépris;

Le courroux s'est emparé d'elle;

J'ai moi-même éprouvé ses transports furieux :

J'ai fui sa disgrace cruelle, Et mes pas égarés m'ont conduit en ces lieux.

Quoi! Lycoris brûloit d'une ardeur aussi tendre!

Si l'ingrat avoit pu l'entendre! S'il eût vu son funeste sort! Mais songe-t-il à son amaute?

Dans les bras de l'Amour Lycoris est mourante, Et dans ceux de Bacchus le parjure s'endort.

ANACRÉON.

Quel est donc cet amant coupable?
L'AMOUR.

Ah! de tous les mortels il fut le plus aimable.

Avant ce jour C'étoit l'Amour

Qui tenoit chez lui son empire: Les Graces montoient sa lyre; Les Jeux venoient à l'entour Danser, folâtrer, et rire.

Aujourd'hui la fureur d'un bachique délire Les a bannis de ce séjour.

ANACRÉON.

Le déclin de l'âge Peut-être l'engage A quitter leur cour On suit avec moins de peine Un vieillard comme Silène Qu'un enfant comme l'Amour.

L'AMOUR.

L'infidèle sur ses traces Guideroit encor les Graces; Et je sais que Lycoris De l'amant qui l'abandonne N'auroit pas donné l'automne Pour le printemps d'Adonis.

ANACRÉON.

Quel plaisir je goûte à l'entendre! Mais que mon cœur éprouve un rigoureux tourment! L'AMOUR.

Vous soupirez!

ANACRÉON.

Je ne puis m'en défendre.

Je suis ce criminel amant.

L'AMOUR, avec vivacité.

Qu'entends-je! Lycoris peut-être vit encore:

Hâtez-vous; ah! rendez le jour

A l'amante qui vous adore.

Par la voix de l'Amour la pitié vous implore.

ANACRÉON. le considérant attentivement.

Mais vous, que j'observe à mon tour,

Enfant mystérieux que je cherche à connoître...

Esclave!... Ah!... vous êtes mon maître, Et je suis aux pieds de l'Amour.

(Il s'y jette, et dit avec transport:) Rendez-moi Lycoris; je quitte tout pour elle. L'AMOUR.

Volez, Amours; venez troupe immortelle: Rendez à ses desirs Une amante fidèle,

Annoncez ma victoire, et chantez mes plaisirs.
(Les rideaux se lévent: le fond du théâtre reparoit. Une troupe de Jeux, de Ris, et d'Amours, entrent gaiement sur le théâtre. Les Graces ramènent Lycoris, que l'Amour présente à Anacréon.)

# SCÈNE V.

L'AMOUR, ANACRÉON, LYCORIS, LES GRACES; PLAISIRS, RIS, et JEUX, etc.

ANACRÉON, entre L'AMOUR et LYCORIS.
Sans Vénus et sans ses flammes
Tous nos beaux jours sont perdus:
Les vrais plaisirs ne sont dus
Qu'à l'ivresse de nos ames.

Si le dieu rival des amours, Si Bacchus condamnoit l'ardeur qui me dévore, En montrant Lycoris je lui dirois encore, Je lui dirois toujours:

Sans Vénus et sans ses flammes, etc.

Si je partage mon choix,
Si je bois,
Amour, n'en prends point d'ombrage:
Ce breuvage
Donne plus de force à ma voix,
Pour chanter mille fois:

Sans Vénus et sans ses flammes, etc.

(Les chœurs chantent alternativement avec Anacréon ce rondeau. Lycoris, en dansant, rend grace à l'Amour et à Anacréon. Un prélude annonce le retour des Ménades.)

# SCÈNE VI.

Les acteurs de la scène précédente, LA PRÊTRESSE DE BACCHUS, MÉNADES, ÉGIPANS.

CHOEUR DES MÉNADES, qu'on entend d'abord derrière le théâtre.

Le chant d'Anacréon dans ces lieux nous rappelle : Des autels de l'Amour allons voir les débris.

LA PRÉTRESSE, surprise de voir cette fête galante, et de retrouver Anacréon entre Lycoris et l'Amour.

Quoi! toujours Lycoris!

ANACRÉON.

Et toujours l'Amour avec elle.

L'AMOUR, dont la présence impose à la prêtresse et à sa suite.

L'Amour est le dieu de la paix:
Régne avec lui, Bacchus; partage ses conquêtes.
Il lance par tes mains de plus rapides traits;
Viens, triomphe, embellis nos fêtes,
Mais ne les trouble jamais.

(Les suivants de Bacchus vont au pied de la statue de l'Amour, qui est rétablie, porter leurs thyrses et leurs couronnes. La suite de l'Amour va de son côté orner de myrtes et de fleurs la statue de Bacchus. Les chœurs de danse se mêlent. Lycoris préside à la fête.)

### LE CHOEUR.

Quel bonheur pour nous! quelle gloire! Tout s'unit pour nous enflammer. Bacchus ne défend pas d'aimer, Et l'Amour nous permet de boire.

(Le chœur et la contre-danse qui le suit sont accompagnés du bruit des sistres et autres instruments bachiques.)

FIN DES SURPRISES DE L'AMOUR.

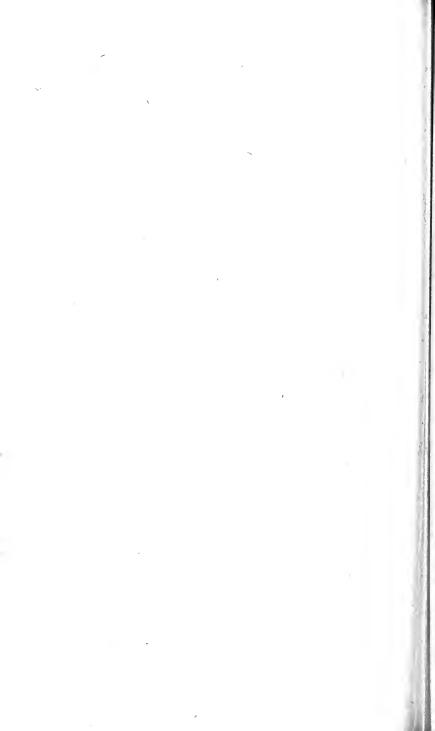

# ÉPITRES.

- 4 4 700

# ÉPITRES.

# ÉPITRE I.

### A MES VERS.

Quittez, mes vers, les ombres du mystère, Allez paroître au plus brillant séjour; Abandonnez les vallons de Cythère, Mais évitez l'éclat d'un trop grand jour. Enfants voués au culte de l'Amour, Ne vous montrez qu'aux regards de sa mère. Craignez aussi, dans vos jeux indiscrets, De vous livrer aux traits de la licence: De la beauté voilez quelques attraits, Et ramenez au ton de la décence Le coloris de vos tendres portraits. Qu'avec plus d'art vos gazes retenues, Par un obstacle irritent le Zéphir; Peignons toujours les Graces demi-nues; L'œil qui voit tout perd bientôt le desir. En imitant les maîtres de la lyre,

Craignez, mes vers, d'en suivre trop l'ardeur. J'aime Catulle et son tendre délire; Mais trop souvent sa muse sans pudeur Donne à l'Amour un masque de Satyre. Suivez Ovide, osez dicter ses lois, Mais de son art épurez le système; Il parle aux sens et nous redit cent fois Comme on jouit et non pas comme on aime; Tibulle encor, ce dieu du sentiment, Des voluptés voila trop peu l'image. De ces Latins la langue étoit peu sage; Galante, obscene, et libre impunément, Elle dit tout: la nôtre, un peu sauvage, Rougit d'un mot; un rien lui fait ombrage; C'est une prude, on la blesse aisément. Nos bons ayeux, aux temps de son enfance, Sans retenue égayant leurs propos, Entretenoient la gothique indécence, Et, prodiguant le sel de leurs bons mots, Des chastes Sœurs corrompoient l'innocence. Survint le goût, sage réformateur, Qui n'admit plus qu'un langage sévère; Mais sur les jeux de la gaieté légère Trop loin peut-être il porta sa rigueur. Vers le sublime il étendit ses ailes, Pour les palais il quitta les hameaux

Et pour l'éclat des lyres immortelles, Fit dédaigner les tendres chalumeaux. On fit sonner les trompettes épiques; L'ode éleva ses modes pindariques; De Melpomène on enfendit les cris; Et cet élan des sublimes écrits Laissa bien loin les modestes lyriques. Le dégoût prit à nos chantres galants Dont la mollesse enfouit les talents. Contes joyeux, chansons italiennes, Hymnes d'Hébé, cantiques de Bacchus, Tendres accords des flûtes lesbiennes, Le Pinde alors ne vous entendit plus. Quelle autre guerre, ô filles d'harmonie, Va vous livrer ce siècle de raison! Du Nord glacé de la philosophie Est émané ce souffle, ce poison Qui, répandu sur tout notre horizon, Désolera l'empire du génie. J'entends déja ces graves nourrissons Qui, mesurant leur prose doctorale, Pensent traiter arts, sciences, morale; Nicole, en vers veut donner ses leçons: Siècle pensant, âge de la lumière, Nous admirons tes Socrates nouveaux; Éclaire, instruis, par leurs divins travaux, Et de l'erreur dessille la paupière; Mais qu'Apollon brille de ses attraits: Ne ternis point l'éclat de ses parures, Et laisse-lui ses riantes peintures, Pour dérider les sages que tu fais.

Par un esprit de vertige et de mode S'élève encore une secte incommode D'hommes lettrés, bizarres contempteurs De nos écrits; mais zélés fanatiques De l'étranger, importants amateurs Infatués des Muses britanniques: Tout ce que Londre a pour cux enfanté Est aussitôt lu, cité, translaté. Aussi voit-on dans nos champs littéraires Changer l'émail de nos vives couleurs; Et, par l'effet des teintes étrangères, Dénaturer nos primitives fleurs. Ils nous diront, serviles tributaires, Que la nature excelle en ce tableau; Que ce beau sombre est la teinte du beau; Non, mes amis; consultons nos modéles, Imitons-les; pensons comme Boileau. Pourquoi puiser dans ces sources nouvelles? Riches par nous, enviés, respectés, Nous imitons, faits pour être imités. Fuyons ce culte, et quoi qu'ait dit Voltaire,

Milton nous passe en sublimes beautés, Pope est divin; mais notre goût s'altère. Voyez plutôt nos tragiques nouveaux, Et ces tyrans, ces poignards, ces tombeaux; Je citerois pour plus grande manie, La doléance et les pleurs de Thalie; Et ce théâtre aux bruyantes chansons, Et l'héroïde aux lamentables sons.

Oui nous rendra les chants de la tendresse? D'où renaîtront ces airs mélodieux Faits pour l'oreille et la table des dieux? L'ombre et le deuil s'emparent du Permesse. Plus de Grécourt, encor moins de Chaulieu, Piron s'endort, Gresset est tout en Dieu. Un jeune essaim ent volé sur leurs traces; Mais je les vois portés par le torrent, Trop égarés dans la sphère du grand Pour revenir dans le cercle des Graces. Vous n'eûtes pas ce vain desir comme eux, Mes petits vers, et vous fûtes heureux. Votre foiblesse éveilla ma prudence; Je balançai le fardeau des sujets; Et, yous bornant aux plus simples objets, Je vous contins dans l'abri du silence. Que nous importe un renom suborneur? Le repos suit l'obscurité du sage.

Plus près de moi je cherchai le bonheur; De l'amitié j'obtins le doux suffrage; Il me suffit. Heureux, jusqu'à ce jour, Vous jouirez long-temps de ce partage, Contents de plaire aux yeux de Pompadour.

# ÉPITRE II.

### A CLAUDINE.

Doit-on rougir de chanter ce qu'on aime? Faut-il des noms et des titres divers? Que fait un nom, quand l'amour est extrême? Claudine est belle, et suffit à mes vers. C'est une fleur qu'un hasard fit éclore. Pour être née en de stériles champs Est-elle moins la fille de l'Aurore? Son humble état la rend plus chère encore. Laissons tout autre bonorer de ses chants L'orgueil jaloux des parterres de Flore: La fleur des prés est celle que j'adore. C'est là, Claudine, au plus beau de mes jours, Que je te vis: j'y vis tous les amours. Simple et sans art, belle sans imposture, Ton teint naïf brilloit de ses couleurs; Tes seuls appas composoient ta parure; Et tes cheveux, bouclés à l'aventure, Flottoient au vent sous un chapeau de fleurs. Je démêlai ce feu dont la nature

Fait pétiller, dans tes yeux séduisants, Tous les desirs d'un instinct de seize ans; Cette candeur, cette vérité pure, Et ce regard innocent et malin, Lorsque tu vois l'albâtre de ton sein S'élever, croître ou décroître à mesure, Et s'arrondir sons un corset de lin. Quand, pour jouir de ta flamme secréte, Je vais revoir ton rustique séjour, Qu'il est plus doux, plus piquant pour l'amour De chiffonner ta simple collerette, Que ces bijoux, ces clinquants de toilette, Dont sont chargés tous nos tétons de cour! Pour tout l'éclat d'une pompe étrangère Changerois-tu ton amant et ton sort? Ne te plains point, trop heureuse bergère: Nous folâtrons sur la verte fougère; Sur des coussins la mollesse s'endort. Rappelle-toi cette nuit du mystère Où j'habitai sous le chaume sacré Du vieux pasteur, ton maître et mon curé; Lorsque ta main enivra le saint homme, Lorsque sans lui, sans notaire, et sans Rome, Par nous deux seuls notre amour fut juré. Ce presbytère en un temple adorable Changea soudain: l'Amour en fut le dieu.

On te l'a peint un monstre redoutable, Et, tu le vis, c'est un enfant aimable: On t'en a fait un crime, et c'est un jeu. Oue de larcins furent cachés dans l'ombre De cette nuit! que de baisers de feu Donnés, rendus, précipités sans nombre! Pour les compter, ils nous coûtoient trop peu. L'aube du jour moins de fleurs vit éclore Que de baisers que je cueillois encore; Et si l'instant de cacher notre amour Ne fût venu, ma Claudine, j'ignore Si le soleil, vers le quart de son tour, N'en eût compté plus encor que l'aurore. Ce jour coula dans l'attente du soir. Le soir, aux champs je courus te revoir; Un antre autel eut d'autres sacrifices. La nuit revint, et passa ton espoir. Que de beaux jours, que de nuits plus propices Ont secondé nos furtives délices! Faut-il, Claudine, en voir finir le cours? Le temps m'appelle et m'entraîne à la ville; Je vais quitter le plus beau des séjours. Mon âge d'or couloit dans cet asile; L'âge de fer est aux lieux où je cours. Sans être ému, j'y verrai tout Cythère, L'art des cités et la pompe des cours;

J'en fais serment au dieu de ma bergère, Claudine aura mes dernières amours. Toi que je laisse oisive et solitaire Dans ce hameau, tu verras tous les jours Ces bois, ces eaux, ces fleurs, cette fougère, Lubin, Antoine, et ce jeune vicaire... Claudine, hélas, m'aimeras-tu toujours?

# ÉPITRE III.

### A LAURE.

Il étoit grand jour, et l'aurore Faisoit place aux feux du matin: Comblé du plus heureux destin, En sortant des bras que j'adore, J'ai quitté ce lit clandestin Où puisses-tu dormir encore?

Ce jour m'a paru plus charmant, L'air plus pur, la terre plus belle; Zéphire alloit plus mollement Caresser la moisson nouvelle; L'onde baignoit plus lentement La rive qui fleurit pour elle. Ainsi, par un enchantement, La nature se renouvelle Aux yeux satisfaits d'un amant. Tout s'épure aux traits de sa flamme; Tout se meut par son mouvement; Et, devant lui, chaque élément Reçoit le charme de son amc.

O calme, ô repos de mon cœur! Tu n'étois point cette langueur, Ni cette foiblesse mourante Oui terrasse un amant vainqueur, Mais cette joie étincelante, Cette sérénité brillante D'un cœur content, mais empressé, Qui jouit du plaisir passé Par un souvenir qui l'enchante. J'ai quitté ton divin séjour, Moins plein de ce feu qui dévore, Mais encor plus rempli d'amour; Tel que Céphale au point du jour, Lorsqu'il vient de quitter l'Aurore. Par un invincible pouvoir, Tout s'enflammoit à mon passage: L'oiseau reprenoit son ramage; Le Faune sortoit pour me voir; Et la Dryade, moins sauvage, M'invitoit aux plaisirs du soir. Moi, tout rempli de ma conquête, Je levois mon front radieux; J'atteignois les cieux de ma tête,

Et je surpassois tous les dieux. Mais d'une victoire si belle, Quel que soit pour moi tout l'attrait, Je n'ai dit qu'à l'écho fidèle Le nom que j'adore en secret. Seul, au fond d'un bois solitaire, J'ai dit que Laure étoit à moi, Et, sous le cachet du mystère, J'ai tracé les vers que tu voi; Ces vers que tu me fais entendre, Lorsqu'en tes caprices divers Tu prêtes aux plus foibles airs L'accent de la voix la plus tendre; Lorsque tu chantes tour-à-tour Cythère, Délos, Hippocrène, Quand sur ta bouche de sirène Je meurs d'amour-propre et d'amour. Qui pourra jamais la décrire, Cette ivresse de mes esprits? Mais qu'importent de vains écrits? Dans mon cœur ne sais-tu pas lire? Quel Apollon peut garantir D'exprimer ce qu'Amour inspire? On a tant d'ame pour sentir, Et si peu d'esprit pour le dire!

# ÉPITRE IV.

### A THÉMIRE.

Du froid séjour de la grandeur J'écris à ma chère Thémire; Le confident de mon ardeur, L'Amour, est mon ambassadeur; Qu'il lui porte ce qu'il m'inspire. J'habite l'asile des rois, Palais que des sables arides Environnent au fond des bois, Où l'on révéroit autrefois Le rameau sacré des druides, Et dont nos maîtres firent choix Pour lancer leurs meutes rapides Et mettre les cerfs aux abois. J'aime à voir ces chênes antiques, Et ces tours, ces dômes épars, Ces rochers vus de toutes parts: Le désordre de ces portiques, Ces magnificences gothiques,

N'ont rien qui blesse mes regards; Mais mon cœur que peut-il y faire? Trouverai-je ici le bonheur? J'aime ailleurs, puis-je ici me plaire? Me plaire au faste suborneur De la gloire et de sa chimère, Et sous l'iniquité prospère Abaisser le front de l'honneur? Oue me veut l'amitié cruelle De l'ambitieux qui m'appelle Aux fortunes de ce séjour? Ai-je d'autre fortune à faire Que de consacrer chaque jour A te voir, t'adorer, te plaire, A chanter Thémire et l'Amour? Arraché de ma solitude Et des berceaux de mon loisir, Puis-je goûter, dois-je choisir Le stérile ennui d'une étude Qui n'est pas celle du plaisir? Quel intérêt peut me distraire Du lieu de ma félicité, Du lieu qu'habite ma bergère? Ton climat, douce liberté, Son beau ciel, son pur hémisphère, Ses délices m'ont dégoûté

D'habiter la terre étrangère De la cour et de la cité. Thémire, c'est là ton partage, C'est le bonheur que j'ai quitté. Puis-je assez m'en tracer l'image? Hélas! j'ai vu finir le cours De ces innocentes soirées, Plus belles que les plus beaux jours, Où sans art tes graces parées Brilloient au milieu du concours De tes rivales éplorées, De tes amis et des Amours. C'est le bord heureux de Surène, C'est le beau gazon de la Seine Que tes pas légers parcouroient, Quand tous les Zéphyrs accouroient, Voloient, et te suivoient à peine; Quand Carite et moi t'adoroient, Et que les Graces admiroient Leur sœur, leur émule, et leur reine. Ces jeux que sont-ils devenus? Que fait l'innocente Carite, La compagne de ma Vénus, Sa rivale et sa favorite? Que mon cœur en étoit jaloux,

Quand le tribut de ses tendresses Étoit avec des noms si doux Payé de toutes tes caresses! Sans l'espoir d'un pareil retour, Il faut encor que je révère Cette ardeur qui vous est si chère, L'Amitié, la sœur de l'Amour, Si souvent fatale à son frère. Unis-les tous deux sous ta loi; Aime ta Carite, aime-moi. Peut-être la nature sage, Loin de condamner ce partage, Médite enfin ce double emploi Pour le bonheur de son ouvrage. Mais j'entends retentir les cors, La chasse a fini, l'heure exige Que j'abandonne le prestige Du songe charmant d'où je sors. Que le bruit des chasses m'afflige! Adieu. D'un si triste tableau, Thémire, accuse ton absence. Que veux-tu que je peigne en beau, Sans toi, sans ta douce présence? Par une magique puissance, Veux-tu que tout change à mes yeux? Viens toi-même habiter ces lieux. La métamorphose est aisée. Pour moi disparoîtra la cour; Et tu seras de ce séjour Éden, Cythère, et l'Élysée.

### ÉPITRE V.

#### A MADEMOISELLE SALÉ.

Les Amours, pleurant votre absence, Loin de nous s'étoient envolés: Enfin les voilà rappelés Dans le séjour de leur naissance. Je les vis, ces enfants ailés, Voler en foule sur la scène Où, pour voir triompher leur reine, Leurs états furent assemblés. Tout avoit déserté Cythère, Le jour, le plus beau de vos jours, Où vous reçûtes de leur mère Et la ceinture et les atours. Dieux! quel fut l'aimable concours Des Jeux qui, marchant sur vos traces, Apprirent de vous pour toujours Ces pas mesurés par les Graces Et composés par les Amours! Des Ris l'essaim vif et folâtre

Avoit occupé le théâtre Sous les formes de mille amants; Vénus et ses nymphes, parées Dé modernes habillements, Des loges s'étoient emparées. Un tas de vains perturbateurs, Soulevant les flots du parterre, A vous, à vos admirateurs Vint aussi déclarer la guerre. Je vis leur parti frémissant, Forcé de changer de langage, Vous rendre, en pestant, leur hommage, Et jurer en applaudissant. Restez, fille de Terpsichore; L'Amour est las de voltiger; Laissez soupirer l'étranger, Brâlant de vous revoir encore. Je sais que, pour vous attirer, Le solide Anglois récompense Le mérite errant que la France Ne sait tout au plus qu'admirer. Par sa généreuse industrie Il veut en vain vous rappeler: Est-il rien qui doive égaler Le suffrage de sa patrie?

# ÉPITRE VI.

### SUR LA VOLUPTÉ.

Hôte aimable d'un lieu charmant Où, loin du faste et du tumulte, Tu parois si fidèle au culte -Du dieu père de l'enjouement, J'irai sous ce bois respectable, De myrte et d'oliviers planté, Revoir, à tes côtés, à table, L'Innocence et la Volupté.

Des grands, ainsi que du vulgaire, Que ces beaux lieux soient ignorés; Dans ce bachique sanctuaire Tous ces profanes altérés Porteroient leur soif téméraire.

Adorons de loin nos tyrans; Si la gloire avec eux habite, L'ennui suit la pompe et les rangs, Et tu sais que la joie évite L'air fâcheux des dieux et des grands.
Non, vous n'aurez point notre hommage,
Vous dont j'ai bravé les mépris;
Ce berceau, mieux que vos lambris,
Couronne la tête du sage.
Plus de plaisir, moins de splendeurs;
Vos ennuyeuses excellences
Et vos sérieuses grandeurs
Glaceroient nos vives séances.
Les dieux, par un don généreux,
Ont comblé l'état où nous sommes:
La grandeur fut faite pour eux,
Le plaisir fut fait pour les hommes;
Ils sont grands, nous sommes heureux.

Que la saturnale établie
Dans ton rustique appartement
Leur prouve notre enchantement.
Quand l'ivresse parle, et délie
Les nœuds du froid raisonnement;
Lorsqu'un léger caprice allie,
Par un bizarre enchaînement,
Et la maxime et la saillie,
Et que des cœurs l'accord charmant
Joint aux accès de la folie
Les ressources du sentiment;

#### ÉPITRES.

Dieux, respectez l'égarement D'un heureux mortel qui s'oublie, Plus dieu que vous dans ce moment. Pendant que l'active opulence Possède sans pouvoir jouir, Coulant, dans l'ombre du plaisir, Des jours faits pour l'indépendance, Une oisive et molle indolence M'endort dans les bras du plaisir, M'éveille au sein de l'espérance.

Ami, voilà la volupté,
Libre enfant de l'oisiveté;
La volupté toujours nouvelle,
Vive sans fougue et sans transports,
Qui fuit, mais qui laisse après elle
Les desirs au lieu de remords.
Sur mon front serein la jeunesse
Sème encor les fleurs et les lis;
Je bois, je folâtre, et je ris;
Si je succombe à ma foiblesse,
Un dieu, réchauffant mes esprits,
De ma flamme et de mon ivresse
Redouble à chaque instant le prix;
Et chaque instant qui fuit me laisse
Plus altéré, mais plus épris.

Nuit charmante, arrête, prolonge Les douceurs d'un festin pareil; Reculons l'instant du réveil, Il ne peut nous donner qu'un songe. Que l'aube, à son brillant retour, Sur les gazons nous trouve encore Disputant de vers et d'amour; Et de nouveau voyons éclore, Pour prémices d'un plus beau jour, Les fleurs, les plaisirs, et l'aurore.

# ÉPITRE VII.

#### LA NUIT DE PARIS.

#### A OLYMPE.

Tandis que l'enfant de Cypris Inspire et féconde l'adresse De ses nocturnes favoris, Et, dans la nuit la plus épaisse, Trompe les cocus de Paris; Quand l'Hymen dort, quand l'Amour veille; Quand le Suisse prête l'oreille Au marteau que va doucement Soulever la main d'un amant; Quand les Marthons en sentinelle Observent les pas des jaloux; Quand plus d'une épouse infidèle Ferme sur elle les verrous; Lorsqu'une heure sonne et m'appelle, Je pars, je vole où me conduit La route la plus solitaire,

Donnant pour guide le mystère Au dieu des faveurs, qui me suit. J'arrive auprès de ta demeure, Et, loin des passants et du bruit, Couvert du manteau de la nuit. J'attends ton retour et ton heure. Ces vers te peindront le local Voisin de tes toits domestiques. Près de ce temple monacal, Par ses cloches et ses cantiques, A notre repos si fatal, Deux petits monuments antiques Ont un frontispice inégal; Une Madone et sa chapelle, Une Naïade et son canal, Font une accolade nouvelle. Au centre est un enfoncement, Un refuge, un abri fidèle Qui sert de niche à ton amant. Aux divinités mes voisines Je dis l'excès de mon amour, Et les entretiens tour-à-tour Des plaisirs que tu me destines. Objet de ce saint monument, Dis-je, en m'adressant humblement A la pucelle égyptienne,

Souffre qu'un profane, un amant, Au lieu de te dire une antienne, Soupire à tes pieds son tourment. Tu me vois d'un regard sévère: Et cette lampe qui t'éclaire, J'en juge par son tremblement, Me prête à regret sa lumière. O déesse! écoute un moment: De tous les voiles du mystère Je couvre mon égarement; Et si d'une ardeur criminelle Je brûle involontairement, Au moins suis-je un amant fidéle.

Toi qui, du fond de ces canaux,
Fais jaillir ta vive cascade,
O Nymphe, ô gentille Naïade
Dont j'entends murmurer les eaux,
Avec plaisir tu dois apprendre
Le bonheur d'un amant heureux;
Tu seras propice à mes vœux:
Les Naïades ont le cœur tendre!
Quand je parle ici de mes feux,
Que fais-tu, Nymphe de la Seine?
Peut-être en ces humides lieux
Quelque Triton audacieux

Perce ta voûte souterraine.
Je le vois brûlant de desir
Réchauffer ton onde glacée,
Et sur ton urne renversée
Trouver la source du plaisir.
Loin que ta pudeur s'y refuse,
Combien de feis, sans l'arrêter,
Sais-tu lui faire répéter
Les jeux d'Alphée et d'Aréthuse!
Ma nymphe, aussi vive que toi,
Dans peu goûtera ces délices,
Aura ces gages de ma foi,
Et verra de tels sacrifices.

Mais tandis que, dans ce réduit,
Ma veine coule avec ton onde,
Près de nous j'entends quelque bruit;
Au travers de la nuit profonde,
Quel est ce flambeau qui me luit?
Le bruit cesse... il se renouvelle...
L'espoir fait tressaillir mon cœur.
C'est Olympe... on frappe, c'est elle!
Ah! c'est l'instant de mon bonheur!
Je vole, Olympe, où tu m'appelles;
Prépare des flammes nouvelles
Pour tous les transports que je sens.

Adieu, fontaines et chapelles; Adieu, nymphes, adieu, pucelles; J'invoque des dieux plus puissants. Amour, porte-moi sur tes ailes Au paradis fait pour mes sens.

### ÉPITRE VIII.

### LE MAL DE TÊTE

DE MADAME LA DUCHESSE DE GONTAUT.

Gontaut, ce mal est peu de chose, Jupiter en eut un pareil; Sans Esculape et son conseil, Mes vers vous en diront la cause... Entre la Sagesse et l'Amour, L'Esprit, voulant former une paix signalée, Convint des lois, fixa le jour, Et prit le lien de l'assemblée. De votre cerveau l'on fit choix, Séjour connu de tous les trois. On s'assemble, on crie, on tempête: On fait, pour décider ses droits, Un bruit à vous fendre la tête; On convient des faits, on s'arrête; Le bruit cesse avec la douleur; L'Esprit triomphe, et se fait fête

De votre repos et du leur.
Pour vous se fit cette alliance:
L'Amour de vos yeux s'empara,
La Sagesse au cœur prit séance,
Et l'Esprit content demeura
Au lieu marqué pour l'audience...
Amour, Sagesse, Esprit, vous êtes tous bien là.

# ÉPITRE IX.

#### LE PROCÈS DU FARD.

A MADAME LA DUCHESSE DE GONTAUT.

La Mode et la Nature un jour Vincent an tribunal d'Amour. La Mode vint enluminée, En long étalage, en grand train, D'amples fatras environnée, Le masque et la marotte en main; Nature simplement ornée, En robe ondovante, en patin, Un bouquet de fleurs sur son sein, Et de ses cheveux couronnée. Amour, dit-elle, entends ma voix, Et qu'elle éveille ta justice; Tu vois la fille du Caprice, Je suis le jouet de ses lois. Mon fils, prends part à mes outrages: A ton empire, à mes attraits,

Ils portent de communs dommages. Corrompre, altérer mes ouvrages, N'est-ce pas émousser tes traits? Sans tant discourir, dit la Mode, Montrons aux yeux notre pouvoir. Amour est un dieu qui veut voir, Et qui goûta cette méthode. Nature appuya ce dessein, Et choisit Gontaut pour modèle. L'Amour essuya de sa main Cette couche artificielle, Enfant de l'art et du matin; Et Gontaut n'en fut que plus belle. C'étoit l'Aurore au front serein, Lorsqu'elle ne fait que d'éclore, Et que Phébus n'a pas encore, Par les couleurs dont il la peint, Séché la fraîcheur de son teint. La Mode sur d'autres modèles Fait son chef-d'œuvre concerté, Dresse ses tables solennelles, Construit l'autel de la Beauté. Son art, ses ruses furent telles, Si bien sa magie opéra, Qu'enfin elle défigura Une héroïne d'opéra.

On rit de cette œuvre postiche: Au petit monstre enjolivé L'Amour fait construire une niche; A l'autre un temple est élevé. Toi, dit l'Amour à la Nature, Viens rendre une couleur plus pure Aux beautés qui suivent mes pas; Mes mains ont formé leurs appas Pour les yeux, non pour la parure. Tout s'embellira sous ta loi: Ta rivale n'a, pour te nuire, Que l'art passager de séduire; L'art constant de plaire est à toi: Belle Gontaut, c'est ton partage. Si tu vois couvrir d'un nuage Tes beaux jours de sérénité, C'est l'art, jaloux de la nature Et contre elle encor révolté, Qui, sous le nom de faculté, Fait à tes attraits cette injure, Et te punit de ta beauté. Éloigne un secours redouté; D'un souris, rappelle et rassure Les Ris, enfants de la santé; Et dans le seiu de la gaieté Cherche une guérison plus sûre.

### ÉPITRE X.

### A GALATÉE.

N'abusez-vous point un amant?
Dois-je craindre en vous l'art de feindre?
Occupé d'un songe charmant,
N'ai-je point un réveil à craindre?
Aimez-vous? D'un cœur enflammé
Connoissez-vous le bien suprême?
Et s'il est vrai que ce cœur aime,
Hélas! suis-je l'objet aimé?

Si je le suis, pourquoi le taire?
Ordonnez au dieu du mystère
De m'annoncer un sort si beau;
Lorsque son flambeau vous éclaire,
Pourquoi me laisser son bandeau?
Pourquoi ces contraintes muettes,
Quand je fais parler mes ennuis?
Déclarez donc ce que vous êtes,
Pour m'apprendre ce que je suis.

Oui, mon ardeur est écoutée; Je touche au bonheur que j'attends: Naïve et tendre Gálatée, Ton ame n'est point infectée De l'art des coquettes du temps. La nature fit ton partage De ce ton de voix, ce langage Fait pour rassurer les Amours; Et j'en crois plus que tes discours, Tes yeux, ton maintien, et ton âge; J'en crois cet entretien charmant, Où le goût et le sentiment Jurent une étroite alliance; Où l'esprit qui joue et qui pense Sait unir, je ne sais comment, L'air de noblesse au ton d'aisance, Et les graces de la décence A tout le sel de l'enjouement.

D'un nœud fatigant et bizarre L'hymen te lia pour jamais; Il est temps que l'amour répare Tous les maux que l'amour a faits. Je sais trop qu'il faut nous contraindre; Moi, j'aurai des rivaux à craindre, Toi, des Argus à ménager. L'obstacle doit t'encourager: Goûtons, au lieu de nous en plaindre, Les attraits piquants du danger.

Malgré l'hymen et ses chimères, Malgré les époux et les mères, O ma Galatée! aimons-nous; Rendons même grace aux jaloux! Malheur aux chaînes trop légères Que suit le poison des dégoûts! Contre les vents et leur injure, Le chène ébranlé se rassure, Et se raffermit par leurs coups.

L'age fuit, le temps nous devance; L'heure où la fleur s'épanouit Avec elle s'évanouit: Sujet à la même inconstance, L'instant heureux où l'on jouit S'envole avec la jouissance. Hatons-nous de plaire aux amours; Ton printemps ne fait que d'éclore, Un autre âge qui me dévore Commence l'été de mes jours.

Te dirai-je enfin le présage,

L'espoir du bonheur qui me luit?

Je rêvois à toi cette nuit...

Quel mensonge! Ah dieu! quel dommage!

Rien n'en peut égaler l'image

Que le doux charme qui te suit.

D'amour la plus étroite chaîne

Unissoit nos sens éperdus,

Et, dans nos transports confondus,

Ma bouche soupiroit à peine

Que mes soupirs m'étoient rendus.

Dieux! O dieux! quelle apothéose!

Quels baisers en foule cueillis,

Volés sur tes levres de rose

Et rendus sur ton sein de lis!

Pardonne; tu blâmes peut-être
Ces vers libertins que tu voi;
Mais ces vers tu les as fait naître,
Et quel songe aurois-je sans toi?
On doit s'exprimer comme on aime:
Ma main te grave en traits de feu
L'amour que j'ai senti de même.
Qui respecte tant aime peu.
Rougis, j'en verrai plus de charmes,
C'est le plus beau des coloris:
Rougis, la pudeur en alarmes

Est plus touchante que les ris.
L'amour, craintif dans son enfance,
N'est qu'un timide enfant qui pense
Sans oser se faire écouter;
Mais l'amour, quand il est extrême,
Est un maître, est un dieu suprême
Qui ne voit rien à redouter.

### ÉPITRE XI.

#### A BATILDE.

A toi, l'aimable solitaire,
Pour qui mon cœur s'est déclaré;
Objet de mon culte ignoré,
Vois sous ce cachet du mystère
Tout l'amour que je t'ai juré:
Ce n'est point cet amour vulgaire
Où l'homme profane est livré.
Je sens qu'un feu pur et sacré
Me rend digne du sanctuaire
Où mon audace a pénétré.

Je brûlai des flammes mondaines, Et courant la mer des dangers J'amusai mes goûts passagers Du chant des profanes syrènes. Aujourd'hui, changeant de desirs, J'aborde une plage nouvelle: La voix des colombes m'appelle Au port des tranquilles plaisirs.

Non, tout ce que le monde inspire
De délire et de sentiment
N'égale pas l'embrasement
De l'amour qu'ici l'on respire.
L'amour, sans doute, a plus d'attraits
Dans les chaînes de la contrainte;
Et les barreaux de ton enceinte
Donnent plus de force à ses traits:
Ainsi qu'à travers un nuage
L'astre qui commande aux saisons
Darde, par un étroit passage,
Tout le faisceau de ses rayons,
Pénètre et brûle davantage.

Le bonheur habite ces lieux.

Malgré le deuil qui t'environne,

Malgré l'appareil envieux

Du voile épais qui te couronne,

Que Batilde est belle à mes yeux!

Que la foi du peuple révère

Ce noir et saint déguisement;

Batilde, tu sais quel tourment

Causoit cette barrière austère

Aux yeux peu dévots d'un amant.

Enfin mon ardente prière

Amena ce jour de lumière Oni combla mon enchantement. O jour! ô fortuné moment! Que mon sort fut digne d'envie! Moment d'ivresse et de transport! Je vis les charmes de la vie Sortir des crêpes de la mort. L'amour est le dieu des mystères : Il dit à ces voiles austères De disparoître à mes regards; Ces voiles tombèrent épars. Il détacha de sa main même Ce bandeau, ce sacré lien, Qui, mis à la place du sien, Lui fit un nouveau diadème. Tes cheveux déliés, soudain Par anneaux flottants s'épandirent, Et, comme un nuage, couvrirent L'ivoire poli de ton sein. Quel autre tableau! quelle image! Par un prestige de l'amour, Ce tombeau, ce lieu d'esclavage, Devint le plus riant séjour. Tes grilles furent éclipsées, Et mille fleurs entrelacées

Formèrent des berceaux divins Où, sur ta tête rayonnante, Voltigeoit la troupe riante Des amours et des chérubins.

Vous brûlez de toutes leurs flammes, Tendres captives, belles ames, Qui gardez le feu des antels; L'amour des célestes délices Vous mêne aux tendres sacrifices Qui font le bonheur des mortels. Hélas! je l'ignorois encore Ce don d'aimer, ce vrai bonheur; La Sulamite que j'adore M'apprit qu'il étoit dans mon cœur. Que le tien, Batilde, y réponde; Unis par des liens si doux, Dans notre obscurité profonde, Dans l'oubli du siècle et du monde, Nons pouvons tromper les jaloux. Un labyrinthe impénétrable Dérobe aux mortels tes appas; J'en aurai le fil secourable, L'amour y guidera mes pas. En dépit du destin avare,

J'obtiendrai, pour prix de ma foi, Le trésor qu'une loi bizarre Du reste du monde sépare, Pour n'être connu que de moi. Au jardin des roses captives, Celle dont mon cœur est blessé Est dans un buisson hérissé Qui retient ses feuilles plaintives. N'importe, j'en saurai jouir; Attends, ma belle prisonnière, Je franchirai cette barrière; Et comme le vent du Zéphyr, Ranimé, dès l'aube première, Mon souffle ira t'épanouir.

Cette nuit nous sera propice:
Lorsque les ombres couvriront
Les murs du claustral édifice;
Quand les cantiques finiront,
Quand les mères s'endormiront
Dans leur froide béatitude;
Et quand les jeunes gémiront
Du vide de leur solitude;
Veille, attends-moi dans ce séjour,
Si tu brûles pour mon retour;
D'une ardeur plus impatiente,

Prévenant l'étoile du jour, J'irai, solitaire charmante, Combler, accabler mon amante De tous les feux de mon amour.

## ÉPITRE XII.

A M. \*\*\*.

#### SUR LA VOLUPTÉ.

Attends-moi, jeune sybarite; J'irai sur le déclin du jour, Dans ta retraite favorite, Où la voix du plaisir invite Silène, Comus, et l'Amour.

Je l'ai vu ce lieu solitaire '
C'est le Trianon de Cythère,
Lieu charmant, asile écarté,
Qu'Amour fit pour cacher sa mère
Loin du centre de la cité,
Et que la mode et le mystère
Consacrent à la volupté.
C'est une fée enchanteresse
Qui posa ces riches lambris,
Qui choisit ces meubles de prix,

Dressa ces buffets pour l'ivresse, Fit ce théâtre pour les ris, Cette alcôve pour la mollesse, Et ces canapés pour Cypris.

Beaux lieux si dignes de nous plaire, Où chaque objet donne un desir Et l'espoir de le satisfaire, Où chaque pas que l'on peut faire Est sur la trace d'un plaisir.

Dans cet asile délectable, Ce qui m'enchantera le plus, Sera de voir Pétrone à table Dans le salon de Lucullus.

Le soin de régir le tonnerre
N'est le partage que des dieux;
Que l'encens brûle pour les cieux,
Quand le vin coule pour la terre.
Nos maitres ont comblé nos vœux
En bornant l'état où nous sommes:
Ils gardent les honneurs pour eux,
Ils cédent les plaisirs aux hommes;
Ils sont grands, nous sommes heureux.
Gardons-nous bien de le détruire

L'heureux sort qui nous est donné. Loin tout desir empoisonné Dont la fortune ose séduire. L'homme au seul repos destiné. A si peu de jours condamné Que peut-il savoir ou produire? Le temps vole afin de l'instruire Que c'est pour jouir qu'il est né.

Cette leçon fait ma science:
Bornant mon unique desir
A la suprême indépendance,
Au jour coulé dans le loisir
Succéde la nuit du plaisir;
Et le matin de l'espérance.

Mais le char lumineux s'élance
Dans l'humide champ de Thétis,
Et les feux du jour amortis
Font place à Vesper qui s'avance.
Voilà l'heure où nous jouissons;
Qu'on serve, ami, que tout s'empresse;
Que le nectar de toute espèce
Gémisse écrasé de glaçons
Dans le carafon qui le presse.
Chantons ces chorus d'alégresse

Avec l'Hébé que tu chéris;
Qu'elle accompagne d'un souris
L'ovilé qui coule sans cesse
Versé dans la coupe des ris.
Qu'Amour réchauffe les esprits
De celui qu'affoiblit l'ivresse;
Que chaque instant qui fuit nous laisse
Plus altérés et plus épris.

Si quelqu'un avec son Armide
S'égare au fond de ce jardin,
Vole, Amour, prépare soudain
L'asile où ta flamme les guide;
Dans ce cabinet écarté
Dresse l'autel du sacrifice,
Que ce vert gazon refleurisse
Pour faire un lit à la beauté;
Que l'air, doucement agité,
Des plus doux parfums se remplisse;
Dans l'ombre discréte et propice
Diane n'aura de clarté
Qu'autant qu'il faut pour qu'on jouisse,
Et point assez pour qu'on rougisse.

Que l'Inde adore le soleil; Qu'ici la nuit dure et prolonge Les charmes d'un destin pareil: Reculous l'instant du sommeil, Il ne peut nous donner qu'un songe.

Le jour trop tôt se fera voir, Aux yeux des enfants de Silène. Que n'ai-je en ces lieux le pouvoir Du dieu qui fit la nuit d'Alcmène! Voyons, puisqu'il faut, le retour De la trop vigilante Aurore, Et que l'aube nous trouve encore Disputant de vers et d'amour.

Liés par des chaînes nouvelles,
Dans ce commun enchantement,
Jurons tous de voir promptement
Cette fête où tu nous rappelles;
Sois sûr, ami, qu'à ce serment
Tes convives seront fidèles:
La plus volage de nos belles
Gardera cet engagement.
Pour en presser l'heureux moment,
Qu'Amour au Temps donne ses ailes.

. . . . .

## ÉPITRE XIII.

#### A MISS \*\*\*.

Mon cœur, tu n'avois point aimé: Du véritable amour reconnois la puissance, Et d'un feu constant animé, Pleurons les plus beaux jours perdus dans l'inconstance.

Lorsqu'à l'autel du plus jeune des dieux
J'immolai cette fleur prémice de mon âge,
Avide, emporté, curieux,
J'usai de tout sans en goûter l'usage.
D'un rapide bonheur je ne vis que l'image;
Je perdis tout le fruit des plaisirs de ce jour,
La nature en eut tout l'hommage:
C'étoit l'instinct, ce n'étoit point l'amour.

Soudain, par des flammes nouvelles Je vis mes sens se rallumer; Je m'épuisois à les calmer. Du plus volage Amour je fatignois les ailes, J'attaquois cent beautés par mes vers infidèles; J'en sus quelquefois désarmer: Mais, plus amant du plaisir que des belles, C'étoit jouir, ce n'étoit point aimer.

J'aimai bientôt par habitude;
L'obstacle et le danger ressuscitant mes goûts,
Je fis mes plaisirs les plus doux
De combattre une Agnès, de soumettre une prude;
L'amour est un plaisir, et j'en fis une étude:
J'en fis l'art, et traçant le système amoureux,
J'enseignois le bonheur et n'étois point heureux.

J'aime enfin, j'ai rendu les armes; Le vrai trait est parti du carquois des Amours.

J'ai connu les tendres alarmes, Et mes yeux, étonnés de leurs premières larmes, Ont vu l'unique objet qu'ils aimeront toujours. Contre un penchant réel je combattois encore; Les mains d'une étrangère ont apporté mes fers: Londres fut le berceau de celle que j'adore, Et l'astre de mes jours s'est levé sur les mers.

O nymphes d'Albion! je reconnus sans peine Ce teint, cette taille, ces traits Dont Thétys, votre souveraine, De l'une de vos sœurs composa les attraits:

Pour fixer une ame inconstante L'Amour prit soin de la former Tendre, naïve, et caressante,

Faite pour plaire, encor plus pour aimer; Si vive dans les ris, dans les pleurs si touchante;

Portant tous les traits précieux Du caractère d'une amante, Le plaisir sur sa bouche et l'amour dans ses yeux.

O toi! qui vas régner sur mon ame attendrie, O ma jeune étrangère! écoute mès accents; Étouffe les cris impuissants

De la folle pudeur où l'enfance est nourrie; Ne rougis que d'attendre, et permets à tes sens

La liberté, trésor de ta patrie.

Des préjugés choisis ceux des plaisirs.

Le passé n'est plus ricn ; l'avenir est un songe. L'amour est tout , l'honneur est peut-être un mensonge.

Fais taire ce tyran, fais parler tes desirs:

Voilà tes dieux; voici ce qui les touche. Rends-toi, jouis, et permets qu'à mon tour J'ose en tes bras te prouver mon amour, Par mes soupirs expirants sur ta bouche Là sur ton cœur que j'aurai pu charmer, Là, dans le sein de l'ivresse suprême, Là, tous les dieux, Vénus, et l'Amour même Apprendront comme il faut aimer.

## ÉPITRE XIV.

#### A THÉLAMIRE.

Ah dieu! qui pourroit résister
Au nouveau charme qui m'attire?
Les Graces vont toucher ma lyre,
L'Amour avec moi va chanter;
J'entends la voix de Thélamire,
Et mon ame, sans s'arrêter,
S'abandonne au double délire
De la voir et de l'écouter.

O! que de conquêtes nouvelles
Feront nos chants mélodieux,
Si le langage aimé des dieux
Devient encor celui des belles!
A la voix des muses mortelles,
Quels accents seront comparés?
Ah! s'ils veulent être adorés,
Que ces dieux nous parlent comme elles.

## ÉPITRE XV.

#### A CORINNE.

O dieu! quel infidèle guide Des amours veut te séparer? Reviens, triste amante d'Euclide, Et quitte le sentier aride Où Maupertuis va t'égarer.

Laisse tant de sublimes folles Dont la marotte est le compas, Passer de Cythère aux écoles, Et manquer des calculs frivoles Au lieu de compter leurs appas.

De Phaon l'amante plus sage, Qui ne chanta que ses amours, De l'esprit qu'elle eut en partage, Fit-elle un abus si sauvage? Perdit-elle ainsi ses beaux jours?

Quand des tristes Zénons d'Athène

L'erreur étendant le pouvoir Du Portique à la cour romaine Apporta l'ennui du savoir, Vit-on de leur étude avide, Julie oublier nos chansons, Et prendre en secret les leçons D'un autre art que celui d'Oyide?

Qu'Uranie, au front soucieux Tristement couronné d'étoiles, Perce la nature et ses voiles, Parcourre et compasse les cieux. Mais toi, dans l'enceinte dorée D'un entresol délicieux, Livrée aux soins officieux Des suivantes de Cythérée, Ne vois que ces riens précieux Dont brille la beauté parée, Et sur ton image adorée Fixe ton étude et tes yeux. Tout est là, quel autre système, Quel autre esprit peut t'animer? Ignorer tout, mais tout charmer, Voilà ta science suprême; Plus savante que Newton même, Si tu savois encore aimer!

Tandis qu'un petit Zoroastre Veille aux portes du firmament, Et cherche au ciel quelque désastre; Dans ton alcôve, obscurément, Observe à tes pieds un amant, Et renonce au coucher d'un astre; Le flambeau d'Amour est le tien: Qu'il préside au plus doux lien, Qu'il serve aux plaisirs du mystère, Et que sa flamme, qui t'éclaire, Se change, selon tes desirs, En cette lampe de Cythère, Nocturne témoin des plaisirs. Au tourbillon de ton ivresse, Que le sommeil et la mollesse Ne te conduisent qu'à rêver, Et par une étude certaine, Vois chez toi, pour tout phénomène, L'Aurore à midi se lever.

Si, prenant un vol curieux, Tu veux, d'une ame plus active Franchir le cercle injurieux Où le préjugé vous captive, Ajoute au don de la beauté Les arts et les talents aimables;

L'Amour est par eux excité, Et par plus d'objets arrêté A des triomphes plus durables. Connois l'art profond des accords, Fais parler un clavier sonore, Et prête une ame à ses ressorts Par un chant plus flatteur encore. Suis les pas, surpasse la voix De Terpsichore et des Sirènes, Et par tous ces dons à-la-fois Présente à nos cœurs plus de chaînes. Aux yeux des Pindares jaloux, Fais voir ma sublime écolière: Fais des vers tendres comme nous; O que le charme en sera doux Si ton cœur en fait la matière! Pour t'instruire et pour t'écouter, L'Amour m'a déclaré ton maître: Je vais t'apprendre à le chanter; Mais t'apprendrai-je à le connoître?

## ÉPITRE XVI.

#### A ISSÉ.

Que ton empire est dangereux!

Quoi! tu veux que je chante, et ton cœur ne peut être
L'objet de mes chants amoureux!

Quel espoir de succès sans l'espoir d'être heureux!

Je parlerois d'amour, j'en brûlerois peut-être;

Tu louerois mes accords et tu rirois des feux
Qu'avec mes vers tu ferois naître!

Vois quel supplice rigoureux.

Tel un prêtre à Délos, d'abord calme et paisible, Le front paré de fleurs et ceint de majesté, Chante un hymne à son dieu, doucement agité; Mais saisi tout-à-coup par un charme invincible, Trop plein de la divinité,

Il se trouble, il s'égare, et d'un aspect horrible Frappe le peuple épouvanté.

Eh bien, Issé, l'amour est cent fois plus terrible Dans un cœur qui l'a surmonté. Des dieux j'adore la présence; Elle honore fort les mortels: Mais s'il falloit ainsi connoître leur puissance, Je renoncerois aux autels.

Je les ai trop sentis dans l'avril de mon âge
Ces emportements, ces fureurs.
L'aurore de mes ans se leva dans l'orage;
Apollon et l'Amour s'étoient fait le partage
De mes fanatiques erreurs.
Je leur fis à tous deux d'imprudents sacrifices;
Leur main répandit sur mes jours
Et les poisons et les délices.
Mes études et mes amours
Étoient les jeux de leurs caprices:
Ils égaroient mes sens et mes esprits novices;
Je condamnois leur culte, et le suivois toujours.

Si la loi du penchant, si ta voix me raméne
Aux concerts de Délos, aux fêtes de Cypris,
Plus calme dans mes goûts, plus sage en mes écrits,
Chez les dieux que je sers j'habiterai sans chaîne;
Doucement inspiré, légèrement épris,
Je goûterai mieux tout le prix
Des roses de Cythère et des eaux d'Hippocrène.
Écrire, aimer par sentiment,

Peut-être un peu par habitude; Respecter la science et cultiver l'étude; Réchauffer la raison du feu de l'enjouement; Tour-à-tour sentir l'agrément

Tour-à-tour sentir l'agrément
Du monde et de la solitude;
Des scènes de la vie égayer le prélude,
Sans en craindre le dénouement:
Voilà mon sort, voilà comment,
Sans espoir, sans inquiétude,
Vivra jusqu'au dernier moment,
Dans l'humaine béatitude,
L'homme, le poète, et l'amant.

## ÉPITRE XVII.

#### A OLYMPE.

Il faudroit aimer pour m'entendre: Loin, tout profane curieux, Peu fait pour écouter, moins digne de comprendre Ce langage mystérieux.

Regretter, desirer, attendre; Brûler d'un feu qu'on caché à tous les yeux, Montrer dans tous les temps, porter dans tous les lieux Cet ennui renaissant que rien ne peut suspendre;

Voir les plaisirs, et s'en défendre; Tranquille ou vagabond, stupide ou furieux, Fixer tout sans rien voir, ou voir tout odieux; Passer d'un songe affreux au rêve le plus tendre: Voilà mon cœur, Églé, c'est à toi d'y descendre; C'est à toi de sentir qu'on ne peut aimer mieux.

Conçois tous les tourments de mon ame éperdue, Quand le destin jaloux me sépare de toi; Tu sais bien, quand tu m'es rendue, Si l'Amour a des traits qu'il n'ait pas faits pour moi.

Te contempler, t'adorer, te le dire;
Soupirer à tes pieds cet amoureux tourment
Qui n'a plus ni langueur, ni crainte, ni martyre;
Pressentir et vouloir ce que ton cœur desire;
De nos vœux mutuels suivre l'enchaînement;
Par les routes du sentiment

Conduire ton ame au délire,
Du délire au ravissement;
Oublier l'univers dans cet égarement;
Dans un de tes regards, dans ton moindre sourire,
Trouver par-tout l'heureux moment;
Vois la force de ton empire,
Et le bonheur de ton amant.

Dans un lieu de mystère, impénétrable et sombre,
J'ensevelis ma gloire et cache ton vainqueur:
C'est là, qu'absent de toi, j'aime à compter le nombre
Des sacrifices de ton cœur.
Ici chaque instant les rappelle;
Si je veille, mes sens ne sont pleins que de toi.
La nuit, à mes desirs fidèle,
T'apportant sur son aile,

Pare de ta beauté les songes que je voi. Ici, sous ces mêmes ombrages Où Morphée et l'Amour, l'un par l'autre amenés, Nous ont tant de fois couronnés, J'ai vu sans voile et sans nuage Un de ces songes fôrtunés; Dans un cercle mouvant de rapides images Mes esprits furent entraînés.

Sur un trône éclatant j'étois ce dieu du monde Qu'on dit seul, et qu'on dit heureux. Peu jaloux d'exercer ma sagesse profonde, Sans régir l'univers, sans allumer ses feux, Sans calmer ni soulever l'onde, D'un dieu qui peut aimer trop inutiles jeux, Je rendois au néant tout ce vaste assemblage,

Tout disparoissoit à ma loi. Échappé du commun naufrage, Ton seul être vivoit immortel comme moi. Ta joic et tes plaisirs étoient mon seul ouvrage, Ton éternel amant t'adoroit sans partage, Plus libre et plus digne de toi.

Des siècles s'écouloient, et leur suite innombrable
Ont vu ma constance immuable;
D'autres objets se sont offerts
Au souffle de ma voix puissante.

J'ai fait, pour t'adorer, naître un autre univers; De nouveaux cieux se sont ouverts Pour y contempler mon amante; Pour y voir notre flamme à jamais renaissante Peupler les éléments divers.

Au gré de nos ardeurs fécondes,
Je voulois tout former, tout créer avec toi;
Je voulois unir tout en moi
Le plaisir des causes secondes.

Tu ris du vain transport de mes sens agités; Tu tends les bras, tu me rappelles A des jouissances réelles, A de plus sûres voluptés.

Je t'entends: quelle erreur avoit pu me séduire?

Loin ces fantômes de la nuit;

Sans détrôner les dieux, sans créer ni détruire,

Le bonheur est plus près, l'amour nous y conduit.

Goûtons bien les plaisirs. Qu'importe leur durée?

Nos jours sont au destin, le moment est à nous.

Rendons les dieux même jaloux
Et de mes cieux, et de mon empirée;
Sois mon délire et mon amour.
Ce gazon qui t'attend, l'ombre de ce séjour
Vaut pour moi la voûte azurée.
Ivre de mes plaisirs, coutent de tes appas,
Viens jouir, viens brûler de ce feu qui m'inspire;
Je veux que ton sein et tes bras
Soient les bornes de mon empire.

## ÉPITRE XVIII.

#### A DORIS.

Doris, confidente des Graces,
Toi, que la beauté même appelle à son secours.
D'Églé tu suis par-tout les traces;
Tu pares ses attraits, tu formes ses atours,
Et chaque ornement que tu places
Est un piège pour les Amours.
Des parures du goût l'élégant assemblage
Fait par toi le charme des yeux.
Tu sais rappeler Flore et réparer l'outrage
Que fait le temps injurieux.
Tu peux le disputer aux dieux
Dont tu rends plus parfait l'ouvrage.

Quelle fée auroit ton pouvoir,
Lorsqu'un sceptre léger sous ta main fait mouvoir
Ces boucles, ces tresses légères;
Quand sur les traits d'Églé, par ton art embellis,
Tu mêles l'incarnat des roses étrangères
A la pure blancheur des lys?

Quel bonheur est le tien! Que les dieux que j'implore N'ont-ils donné ton sort à mes desirs? Quand le jour, achevant d'éclore, De Flore et de Zéphyr éclaire les plaisirs, Tu la vois dans son lit, cette Églé que j'adore, Plus fraîche que l'Aurore, Plus folâtre que les zéphirs.

Quel spectacle à mes yeux y renaîtroit sans cesse!

D'Églé nuit et jour occupé

Je verrois ce désordre où le sommeil la laisse,

De ses bras étendus, de son sein échappé, '

M'offrir l'image enchanteresse.

Je la suivrois au bain, où mes sens plus épris

Jouiroient cent fois davantage;

Mes avides regards se feroient un passage

Dans le cristal des eaux qui baignent ma Cypris.

Mais Églé s'éveille et te sonne. De mille Amours déja la foule t'environne. L'éve avec ses rideaux le bandeau du sommeil. Que ne puis-je être à son réveil!

De mille vœux confus c'est la foule nouvelle. Cette Églé qui, jamais d'accord, Veut tout, ne veut plus rien, te renvoie et t'appelle, Se leve, fuit le jour, te gronde, et se rendort.

Jaloux de tes belles journées, Doris, que ne puis-je avec toi Changer mes tristes destinées! Doris, je donnerois, je croi, Le régne entier du plus grand roi Pour une de tes matinées.

## ÉPITRE XIX.

#### A THÉMIRE.

Lieu sombre, asile du mystère,
Où j'ose porter mes regards
Sur tous les secrets de Cythère;
Où l'Amour, me prêtant ses dards,
M'enseigne, aux genoux de sa mère,
A chanter le plus beau des arts:
Beau lieu, rassemblez sur ma tête
Tous les myrtes de ce séjour;
Que les rayons du plus beau jour
Éclairent la plus belle fête.
Mon art a servi mon amour.
Enfin Thémire est ma conquête.

O vous, plaisirs que j'ai chantés, Nuits de bonheur, jours de tendresse, Jeux, jouissances, voluptés, Qu'êtes-vous près de cette ivresse, Près des charmes que j'ai goûtés Auprès de mon enchanteresse? . Que tout songe ici disparoisse Quand j'embrasse les vérités. Divins maîtres de l'harmonie, Remportez le prix du génie. Au seul honneur du sentiment Votre admirateur veut prétendre : Laissez au plus sensible amaut Le prix de l'amour le plus tendre. Écoutons leurs doctes chansons, Thémire; et dans la douce ivresse Des plaisirs dont nous jouissons, Donnons l'exemple de tendresse Dont ils out donné les leçons.

Si notre ardeur se fait connoître, Les insensibles se rendront, Les infidèles reprendront La loi du dieu qui fut leur maître, Et les neuf pucelles viendront Pour apprendre à cesser de l'être.

Il est temps d'arrêter le cours Des libres transports de mon ame : Juge de l'excès de ma flamme Au désordre de mes discours. Que l'amant craintif qui soupire Hésite à conter son tourment; Que le foible son de sa lyre S'élève et croisse lentement Pour dire en tremblant qu'il desire; Mais lorsqu'on aime et qu'on inspire Ses feux, sa joie, et ses desirs; Qu'on ose et tout faire et tout dire, L'amant heureux dans son délire Doit ainsi chanter ses plaisirs.

## ÉPITRE XX.

#### A ÉGLÉ.

Oui, je t'adore, et j'ose t'en instruire!
Mes yeux l'ont dit, mes vers te le diront,
Et dans tes bras mes feux le prouveront,
Si dans tes bras l'Amour peut me conduire.
De ton ami le masque est enlevé;
Vois ton amant, écoute son langage;
Vertumne enfin peut changer de visage
Quand son amour au comble est arrivé.
J'aspire à tout, à ton cœur, à toi-même:
Si ta fierté condamne ce desir,
Églé, pardonne à mon audace extrême:
L'excès d'amour veut l'excès du plaisir.

Tu veux aimer, mais d'une ardeur tranquille, D'une amitié si foible en son retour! De l'amitié la voix lente et débile Répondroit-elle au cri de mon amour? Quels noms glacés viens-tu me faire entendre?

Devoir, estime, intérêt, sentiment. Vaine Sylphide, au feu d'un salamandre Peux-tu donner un si froid aliment? Mais quand tu fuis les plaisirs de ton ame, Parle à ton tour, dis-moi ce que tu sens? Crains-tu si fort ce dieu qui nous enflamme? Touche ton cœur, interroge tes sens, Ils te diront qu'ils cherchent ce que j'aime, Qu'à ta pudeur ils sont sacrifiés: Ils sont garants que tu brûles toi-même, Et meurs d'un mal dont j'expire à tes pieds. Rappelle-toi ton sommeil et tes songes, L'ennui du soir, les langueurs du matin; De tes desirs c'est l'organe certain, Et ces tourments ne sont pas des mensonges. Ce teint, ces yeux, ces flammes que j'y voi, Tout montre assez le feu qui te dévore. Vois sur ton sein, vois soupirer encore Ces deux témoins soulevés contre toi: Termine enfin ta peine et ma disgrace: Tous deux punis, nous perdons les plaisirs. Sers done ma flamme ou combats mon audace; Rends-moi l'espoir ou détruis mes desirs. De tes faveurs j'ai conquis la première; Songe à mes droits, souviens-toi de ce jour: Il m'a promis ta conquête dernière;

Qui fait un pas touche au but de l'amour. Si ta belle ame a défendu l'entrée Aux préjugés, fantômes superflus; Si toute à toi, ta couche est délivrée Du froid hymen qui ne t'y gène plus, Donne à l'Amour la place d'Hyménée; Ce dieu vengeur lui succède aisément. Change de maître, amante infortunée; Qu'il soit ton dieu, je serai ton amant. J'irai te voir, t'adorer, et t'entendre; Nous serons senls, lui, le mystère, et moi; Vif, mais soumis, impétueux, mais tendre, Voilà l'amant qu'il a formé pour toi. Tu crains, dis-tu, les erreurs de ma vie, Mes premiers nœuds et mes folles amours. Dois-tu, cruelle, en rappeler le cours Lorsque mon ame, à toi seule asservie, T'adore enfin pour t'adorer toujours? Ce vain tableau n'offre plus à ma vue Qu'un paysage éclipsé dans la nue. Je fis un songe, et mon premier sommeil Troubla mes sens par de vagues chimères; Le jour succède à ces ombres légères, Et pour t'aimer j'ai senti mon réveil. Si plus d'un nom dans mes rimes coupables Semble annoncer des feux trop peu durables, N'accuse point le cœur de ton amant.

Jouet constant de ton sexe volage,
Quitté cent fois j'éprouvai le tourment
De voir mes jours couler dans cet orage.
Que ne put-elle aimer plus constamment
Celle qui vit le printemps de mon âge!
L'ingrate, hélas! conservant son ouvrage,
M'eût enchaîné jusqu'au dernier moment.
Églé, partage une plus pure flamme;
Éprouve un cœur qui chérira tes fers.
Répare ainsi les maux que j'ai soufferts;
Et que ton nom, gravé seul dans mon ame,
Soit le dernier qu'éternisent mes vers.

# ODES.

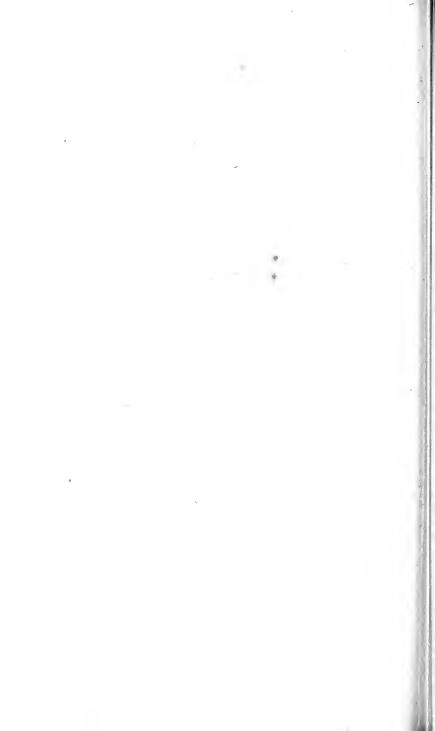

## ODES.

## ODE 1.

#### LE GÉNIE'.

#### A HOMÈRE.

Héros du Parnasse antique, Pour qui Phébus autrefois Vint, aux rives de l'Attique, Chanter les dieux et les rois! Si ton ombre triomphante Brave l'attaque impuissante De tes vains persécuteurs, De quel œil, divin Homère, Vois-tu la foule vulgaire De tes froids imitateurs?

' Cette pièce a remporté le second prix de poésie aux Jeux Floraux de Toulouse, en 1731.

En vain nos muses stériles,
Sur tes traces, sous ta loi,
Cherchent ces sources fertiles
Qui coulèrent devant toi;
Des dieux la main irritée,
Désavouant Prométhée
Et son vol audacieux,
Ne lance plus dans nos ames
Ces traits, ces rayons, ces flammes,
Qu'il déroba dans les cieux.

Mais quelle mystique ivresse
Frappe mes sens enchantés?
Aux bords fleuris du Permesse
Quel dieu nous a transportés?
Nymphe, fille du Génie,
Déesse de l'harmonie,
Quels sont ces airs languissants?
D'une voix jadis si tendre
Alcée, au bord du Méandre,
Méconnoîtroit les accents.

Un sage et pompeux délire N'enfante plus ses transports; Sa voix hésite; sa lyre Rend de lugubres accords; Le céleste caducée N'est plus dans sa main glacée Qu'un inutile ornement; Et je vois, sur cette rive, Les lauriers qu'elle cultive Sc sécher au même instant.

Quel autre objet, quelle image S'offre à mes yeux étonnés? Verrai-je iei l'assemblage De tous les arts enchaînés? C'est toi, superbe éloquence. En vain, dans l'indépendance, Tu veux marcher au hasard; Tous tes pas ont leur mesure: La fille de la Nature Devient l'esclave de l'art.

Mais quelle douce rosée,
Parmi ces feux, ces éclairs,
De cette nue embrasée
Fond tout-à-coup dans les airs?
Déesse, c'est le Génie.
Il vient de la tyrannie
Briser le joug odieux.
Quelle foule l'environne!

Quel est au pied de son trône Ce peuple de demi-dieux?

Là, sous de mêmes trophées
Et sur des tertres égaux
Sont les antiques Orphées,
Et leurs modernes rivaux.
Deux censeurs <sup>1</sup>, près d'Aristarque,
De l'Envie et de la Parque
Bravent les traits impuissants;
Deux émules <sup>2</sup> d'Euripide
Partagent avec leur guide
Ses autels et notre encens.

Dans sa nouvelle carrière Plaute a trouvé son égal<sup>3</sup>; Il n'est qu'un nouvel Homère<sup>4</sup>; Ésope n'a qu'un rival<sup>5</sup>. Près du dieu qui les inspire, Deux François<sup>6</sup> touchent la lyre Que fit retentir Linus.

Regnier, Despréaux.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Corneille, Racine.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Molière.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fénélon.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> La Fontaine.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Malherbe, Racan.

Belle Sapho, sur vos traces, Je vois marcher les trois Graces, Qui vous prennent pour Vénus.

C'est à ce peuple sublime
Que le dieu dicte ses lois.
Un divin courroux l'anime;
Il parle, écoutons sa voix:
« Suivez-moi, belles captives;
Quittez ces terrestres rives;
Fuyez ce bord limité:
Par des routes inconnues,
C'est avec moi, dans les nues,
Qu'on trouve la liberté.

Mais que la raison préside A vos sublimes élans; Je veux que sa main vous guide, Sans captiver vos talents. Dans vos fougues imprudentes N'imitez pas des Bacchantes Les écarts impétueux; D'une voix fière et tranquille Rendez, comme la Sibylle, Vos arrêts majestueux.

Deshoulières, Scudéri, La Suze

#### ODES.

Vous qui m'avez pris pour guide, Sur qui tombent mes rayons, Montez sur ce char rapide Aux sublimes régions. Osez tout; et pour me suivre, Que votre ame se délivre De sa mortelle prison. Chantez, joignez sur ma lyre La justesse et le délire, Le Génie et la Raison."

### ODE II.

### LES GRANDEURS HUMAINES.

A M. CAMILLE PERRICHON.

Préside au transport qui m'inspire, Mele ta voix à mes accents, Calliope, apprête ta lyre, Tes guirlandes, et ton encens! Compagne d'Alcée et d'Horace, En guidant mes pas sur leur trace, Ressuscite en moi leurs transports; Si j'en crois mon ardeur nouvelle, Camille approuvera mon zele, Et la critique, tes accords.

Dissipons d'une erreur commune
Les préjugés contagieux;
C'est trop accuser la fortune
Du partage qu'ont fait les dieux.
Stoïque estimateur du monde,
Des grandeurs où l'homme se fonde

Je fuis les appas séducteurs. Par quel aveuglement extrême, Cherchons-nous le bonheur suprême Dans la source de nos malheurs?

Mortels, qui vous laissez séduire Par la grandeur et ses attraits, Jupiter se plaît à détruire Ce qui l'approche de plus près: Toujours l'effort de la tempête Tombe sur la superbe tête Du cèdre élevé dans les airs: Sa grandeur présage sa chute, Et ne le met que plus en butte Aux fougueux tyrans des hivers.

Ébloui d'un éclat fragile, L'homme, sous un nom respecté, Croit voir le triomphe et l'asile De l'humaine félicité; Il n'en goûte que les prémices. Le ciel aux plus pures délices Mêle des ennuis corrupteurs. Sujet à ceux dont il est maître, Le prince à ses côtés voit naître Des envieux et des flatteurs. De la poussière jusqu'au trône
Montant par d'obliques sentiers,
De ceux que la faveur couronne
L'Envie arrache les lauriers;
Contre la grandeur souveraine
Elle arme la Fraude et la Haine,
Monstres sous ses pas animés:
Ce qui brille à ses yeux la blesse,
Et par ses mains le sort rabaisse
Les colosses qu'il a formés.

Sous une forme plus aimable,
On vit naître, au milieu des fleurs,
La Flatterie, inséparable
Des richesses et des grandeurs.
L'art des Séjans et des Narcisses
Osa, par d'impurs sacrifices,
Louer l'homme aux dépens des dieux,
Et, flattant son orgueil frivole,
Aux pieds d'une mortelle idole
Brûla des parfums odieux.

Toujours le funeste artifice De nos adulateurs soumis Cache à nos yeux le précipice Que préparent nos ennemis; Oui, qu'un orgueilleux se confie Au flatteur qui le déifie Par un hommage criminel; L'Envie aussitôt le traverse, Prépare l'embûche, et renverse Le trône, l'idole, et l'autel.

Cessez de nous vanter les charmes De vos honneurs tumultueux: Que sert au milieu des alarmes L'appareil d'un rang fastueux? Avides d'un bonheur tranquille, Chercherons-nous chez vous l'asile Du calme et de la sûreté? Mais peut-on être dans la vie Heureux sans alarmer l'Envie, Et puissant sans être flatté?

Dépositaires du tonnerre
Que les dieux ont mis dans vos mains,
En vain comptez-vous sur la terre
Autant d'esclaves que d'humains.
Le roi porte les fers qu'il donne.
Assis avec lui sur le trône,
Président le trouble et l'ennui;
Sa grandeur ne peut l'en défendre;

Porus, dans les fers d'Alexandre, Est encor plus libre que lui.

Si les dieux punissent le sage
Jusqu'à lui donner des grandeurs,
Apprenez comme il fait usage
De ces périlleuses faveurs:
Contre les traits de l'imposture
Sa constante équité rassure
Son eœur vainement combattu;
Et son oreille incorruptible,
Sourde à tout flatteur, n'est sensible
Qu'au suffrage de la vertu.

Par là des héros de la Gréce
Le plus sage et le moins heureux
Sous une puissante déesse
Franchit ces écueils dangereux;
Mais, s'il brava dans les naufrages
La fureur du dieu des orages
Et du Cyclope courroucé,
Il frémit à la double attaque
D'Antinoüs et d'Eurimaque,
Des Sirènes et de Circé.

Esprit formé dans ses maximes,

Camille, orné de ses vertus,
Des hommages illégitimes
Distingue mes justes tributs;
La même déité propice
Qui frappoit autrefois Ulysse
De ses rayons étincelants,
Unit, dans ton ame éclairée,
Aux solides vertus d'Astrée
L'éclat des sublimes talents.

Surprises de se voir ensemble,
La Prudence et l'Activité,
Dans ton cœur qui seul les rassemble
Admirent leur société.
En toi l'utile Prévoyance,
La solide Magnificence,
l'Honneur, l'Intégrité, la Foi,
Forment un parfait assemblage,
Digne d'emporter le suffrage
Du peuple, des grands, et du roi.

### ODE III.

#### LA ROSE.

Tendre fruit des pleurs de l'Aurore, Objet des baisers du Zéphir, Reine de l'empire de Flore, Hâte-toi de t'épanouir.

Que dis-je: hélas! diffère encore, Diffère un moment de t'ouvrir: L'instant qui doit te faire éclore Est celui qui doit te flétrir.

Thémire est une fleur nouvelle Qui subira la même loi. Rose, tu dois briller comme elle; Elle doit passer comme toi.

Descends de ta tige épineuse; Viens la parer de tes couleurs: Tu dois être la plus heureuse Comme la plus belle des fleurs. Va, meurs sur le sein de Thémire, Qu'il soit ton trône et ton tombeau; Jaloux de ton sort, je n'aspire Qu'au bonheur d'un trépas si beau.

Tu verras quelque jour, peut-être, L'asile où tu dois pénétrer; Un soupir t'y fera renaître, Si Thémire peut soupirer.

L'Amour aura soin de t'instruire Du côté que tu dois pencher: Éclate à ses yeux sans leur nuire; Pare son sein sans le cacher.

Si quelque main a l'imprudence D'y venir troubler ton repos, Emporte avec toi ma vengeance, Garde une épine à mes rivaux.

## ODE IV.

### LA NUIT D'ÉGLÉ.

O nuit! dure autant que ma vie, L'aube du jour me fait trembler: Ton ombre va m'être ravie, Et les Amours vont s'envoler!

Églé dans mes bras se repose: J'attends; j'enchaîne mes desirs. Hélas! c'est l'amour qui le cause Ce sommeil, enfant des plaisirs.

Par cette lampe du mystère, Je vois mille charmes divers; Et, si l'astre du jour m'éclaire, Je ne verrai que l'univers.

Amour, toi dont le trait rapide Vole aussi prompt que le régard, Donne à Titon les feux d'Alcide, L'Aurore arrivera plus tard. Mais je vois poindre la lumière; Ce rayon va nous découvrir. Églé ferme encor sa paupière, Celle des jaloux va s'ouvrir.

Hâte-toi, sommeil! je t'implore: Souffre que je régne à mon tour; Quitte les beaux yeux que j'adore, Pour y faire place à l'Amour.

Des jeux plus doux que tes mensonges Préviendront encor le soleil; Églé, chassons l'erreur des songes Par les vérités du réveil.

## ODE V.

### LA COLÈRE DE L'AMOUR.

Que j'étois aveugle et volage, Quand je formois mille desirs! Un seul fait le bonheur du sage. Apprenez l'emploi du bel âge; J'enseigne le choix des plaisirs.

La faveur légère et perfide A la cour m'avoit ébloui. Mais, trompant mon ardeur avide, Au bout de ma course rapide Le fantôme est évanoui.

Plutus, des limites du monde, M'apportoit ses trésors divers; Mais mon espoir flottoit sur l'onde, Et ma fortune vagabonde Périt dans le gouffre des mers.

Thémis embrassa ma querelle;

Mes droits lui furent tous conuus; Mais je plaidois contre une belle, Et je vis mon juge infidėle Vendre sa balance à Vénus.

Un espoir me restoit encore; A Silène enfin j'ai recours; Je veille et bois jusqu'à l'aurore: Mais ce feu lent qui me dévore Abrège et consume mes jours.

Ainsi la fortune inhumaine M'offroit tous les dieux ennemis; Je traînois ma vie incertaine; J'accusois Plutus et Silène, La Grandeur, Neptune, et Thémis.

J'allois me sauver à Cythère, Quand je vis tout-à-coup l'Amour; Il me lance un regard sévère, J'y lis sa fatale colère, Et me crois perdu sans retour.

Vois, dit-il, si ta folle envie A des vœux encore à former; Vois les maux dont elle est suivie. Malheureux, est-il dans la vie D'autre bien que celui d'aimer?

# ODE VI.

#### LE SOMMEIL IMPOSSIBLE.

Dans ses amours aussi changeante Qu'elle est inégale en son cours, Chaque nuit la lune inconstante Changeoit de phases et d'amours.

Endymion, quitté par elle, Au puissant Morphée eut recours; Et, pour oublier l'infidèle, Obtint qu'il dormiroit toujours.

Sommeil, règne ainsi sur mon ame; Une ingrate en fait le tourment; Mais juge, à l'excès de ma flamme, Si tu peux la vaincre aisément.

Dieu du repos, dieu que j'implore, Par toi mes yeux vont se fermer; L'ingrate!... mais j'y songe encore... Dormous, je ne veux plus l'aimer. Si pourtant, plaignant ma disgrace, Laure songeoit encore à moi... Dieux!... je vois Daphnis qui l'embrasse!... Sommeil, fais donc ce que tu doi.

J'aimois d'une ardeur si fidèle! Et son lâche cœur asservi A pu!... mais rends-moi donc, cruelle, Le sommeil que tu m'as ravi!

Non, non, rien ne peut me le rendre; Moi, dormir!... vaine illusion! Malheureux! ai-je dû prétendre Au miracle d'Endymion?

Je veux que le dieu des mensonges Me verse un breuvage pareil; Quand je serai sûr du sommeil. Eh! qui me répondra des songes?

## ODE VII.

# SUR LES POÉSIES DE CATULLE ET DE TIBULLE.

Beaux noms consacrés à l'amour, Que le même autel vous rassemble; Muses, chantez-les tour-à-tour, Graces, couronnez-les ensemble.

L'ardent Catulle, dans ses jeux, Met plus d'ardeur et de saillie; Tibulle, aux pieds de sa Délie, Soupire de plus tendres feux.

Plus libre, et d'humeur plus légère, Tour-à-tour caustique et badin, Catulle, une flèche à la main, Grave les portraits de Cythère.

L'autre, du plus sensible amant Nous peint l'ivresse et le martyre: C'est la muse du sentiment, Et son cœur fait parler sa lyre.

Si Catulle chante l'oiseau Que pleure la beauté qu'il aime, Pour la consoler d'un moineau, Il en a la vertu lui-même.

Au beau feu qui les animoit Égalons l'ardeur qui nous brûle: Aimons comme Tibulle aimoit, Et jouissons comme Catulle.

## ODE VIII.

#### LA LYRE D'AMOUR.

Non, rien ne doit plus t'alarmer; Asservis, possède un cœur tendre, Aussi facile pour t'aimer Qu'il fut empressé pour se rendre.

Par un soudain enchantement Ma liberté me fut ravie; Et l'ouvrage d'un seul moment Fera le destin de ma vie.

Du trait qui partit de tes yeux L'Amour lui-même fut le guide; De ses fléches la plus rapide Est celle qui blesse le mieux.

Me vaincre étoit peu pour sa gloire, Et ce fut le jeu d'un enfant; Remporter sur toi la victoire Fut l'effort d'un dieu triomphant. Contre toi, d'une main timide, Il prit son carquois redouté; Mais il n'osa frapper l'égide Dont le ciel armoit ta fierté.

Connoissant le goût qui t'inspire Pour les chants du sacré vallon, L'Amour, instruit par Apollon, De son carquois fit une lyre.

Attentive à ses doux accents, Tu ne craignis plus de l'entendre; Et ton cœur se laissa surprendre Par la trahison de tes sens.

Cette lyre, à ta voix unie, Enchanta le docte séjour. Eh! que n'inspire point l'Amour, Quand il est le dieu d'harmonie!

Chaque son produit sous tes doigts Devenoit un trait plein de flamme. Ainsi l'enchanteur de ton ame Lançoit mille traits à-la-fois.

Tu fus soumis à son empire;

Et, docile aux tendres leçons, Ta voix répéta ses chansons, Ton cœur éprouva son délire.

Sur cet instrument séducteur, Qui servit à fléchir ton ame, L'Amour chanta l'épithalame Des noces dont il fut auteur.

O toi, qui m'as donné Thémire, Mets le comble aux biens que tu fais; Amour, laisse-moi cette lyre, Pour fixer Thémire à jamais!

### ODE IX.

### LES BAINS DE LAURE.

Cette grotte est l'asile aimable Où Laure échappe aux feux du jour. Cette onde est son bain délectable; C'est là que sa main redoutable Trempe tous les traits de l'Amour.

Quand la fraîcheur ici l'appelle, Zéphyre ose seul approcher; J'y vois chaque roseau fidèle Cacher un Amour nu comme elle Qui craindroit de l'effaroucher.

Confidents des beautés de Laure, Beaux lieux, que vous me serez chers! Témoins de tout ce que j'adore, Ruisseaux, coulerez-vous encore Pour chercher Vénus sur les mers?

Ah! si dans ce lieu solitaire

Je pouvois sans être aperçu!... Qu'ai-je dit? Quel vœu téméraire! C'est l'abri sacré du mystère, Jamais mortel n'y fut reçu.

Que vois-je? Quel soupçon m'anime! Quels noms! Quels chiffres odieux! Ce sable interpréte son crime. Ah! je vois, aux pas qu'il exprime, Qu'elle n'a pas fui tous les yeux.

O dieux! Quel changement extrême; O l'abyme! ô l'affreux séjour! Cette onde est le Cocyte même; Fuyons l'antre de Polyphème, Et périsse à jamais l'Amour!

### ODE X.

### LE BUVEUR ET L'AMANTE.

#### LE BUVEUR.

Verse, Corinne, verse encore; Le nectar coule de ta main; La soif qui brûle dans mon sein Naît de l'amour qui me dévore.

### L'AMANTE.

Non, je suis jalouse, à mon tour, D'un larcin fait à ma tendresse; Je sens que j'ôte à ton amour Ce que j'ajoute à ton ivresse.

### LE BUVEUR.

Non, ma Corinne, c'est pour toi Que Bacchus échauffe mon ame; Verse, chaque coup que je boi Est un nouveau trait qui m'enflamme.

### L'AMANTE.

Je vois de moment en moment Que ta foible raison s'altère; Et l'amour est un sentiment Qu'il faut que la raison éclaire.

LE BUVEUR.

Je bois, mais je n'en vois que mieux Ces traits, cette beauté divine. Sais-tu qu'à chaque instant Corinne S'embellit encore à mes yeux?

L'AMANTE.

Pour toi ma foiblesse est extrême. Ton bonheur n'est-il pas le mien? Bois, puisque ta flamme est la même; Bois toujours, si tu m'aimes bien!

# ODE XI.

### LES ÉTUDES D'ANACRÉON.

Vers, chansons, études frivoles, Muse, Amour, voici mes adieux. Ma main va mesurer les pôles, Mon compas va régler les cieux.

Je saurai si l'axe immobile Laisse agir les globes mouvants; Quelle est des feux la course agile; D'où partent la foudre et les vents.

Insensé, quand le ciel m'appelle, Quel soin frivole m'égaroit! J'observois les yeux d'une belle, Lorsqu'un satellite paroît.

Suivons l'ardeur qui me réveille, Pénétrons les secrets divers; Portez mes livres sous ma treille, J'y veux contempler l'univers. Dieu du vrai, toi qui nous éclaires, Bacchus, soutiens mon feu divin. Dévoile à mes yeux les mystères: Tous les secrets sont dans le vin.

Ah! pour échauffer mon génie Si Corinne étoit en ces lieux? Corinne, bien mieux qu'Uranie, M'ouvriroit les portes des cieux.

Corinne encor! tout m'y rappelle; Cédons à mes sens prévenus. Astres éclipsés devant elle, Mondes, qu'êtes-vous devenus?

## ODE XII.

### LE MYSTÈRE.

Sur une écorce légère,
Amants, tracez votre ardeur:
Le beau nom de ma bergère
N'est gravé que dans mon cœur.
Je n'ose occuper ma lyre
A chanter un nom si doux;
Écho pourroit le redire,
Et j'aurois trop de jaloux.

Corinne à feindre m'engage
Pour mieux tromper les témoins.
Ce qui lui plaît davantage
Semble me plaire le moins:
L'herbe où son troupeau va paître
Voit le mien s'en écarter;
Et je semble méconnoitre
Son chien qui veut me flatter.

Vous, qu'un fol amour inspire,

Connoissez mieux le plaisir; Vous n'aimez que pour le dire, Nous n'aimons que pour jouir. Corinne, que ce mystère Dure autant que nos amours; L'amant content doit se taire: Fais-moi taire pour toujours.

L'amant frivole et volage Chante par-tout ses plaisirs; Le berger discret et sage Cache jusqu'à ses desirs. Telle est mon ardeur extrême. Mon cœur, soumis à ta loi, Te dit sans cesse qu'il aime, Pour ne le dire qu'à toi.

## ODE XIII.

### L'AMANT JALOUX.

Sur ces myrtes, sur ces roses, Quel est ce lit conjugal? Que vois-je? oh ciel! tu reposes Dans les bras de mon rival! Églé, perfide, inhumaine, L'hymen a serré ta chaîne; Il allume ces flambeaux; Et pour augmenter ma peine Il laisse ouverts tes rideaux.

Un autre, ô ciel! quels supplices! Quels traits jaloux je ressens! Dans l'abyme des délices Un autre a plongé tes sens! Enivré de sa conquête, L'insensé croit voir la fête Durer autant que ses jours, Sans songer à la tempête Qui gronde sur ses amours. Bientôt Hélène enchaînée,
Lasse des lois d'un époux,
Dans la coupe d'Hyménée
Boit le poison des dégoûts.
Malheureux, crains cet augure;
L'infidélité t'assure
Le même destin qu'à moi.
Crois qu'une amante parjure
Fait une épouse sans foi.

Achève, Hymen, ton ouvrage. Églé bientôt, dans tes bras, Perdra l'éclat du bel âge, Verra flétrir ses appas. Les beautés que tu couronnes Des tristes fruits que tu donnes Pleurent souvent plus d'un jour; Et sans respect tu moissonnes Des fleurs qu'eût gardé l'Amour.

Cousole-toi donc, mon ame; Ce couple heureux gémira: Je verrai mourir leur flamme, Et mon tourment finira. Ma gaieté se rénouvelle; Sur le front de l'infidèle Laissons passer mon ennui · Le temps me vengera d'elle; Et l'inconstance de lui.

## ODE XIV.

#### LA CAGE.

Deux bergères, pour faire usage De l'amusement des beaux jours, Alloient chasser dans le bocage Ces oiseaux qu'on appelle amours.

Doris, d'une course rapide, Osa, sans crainte, en approcher; Églé, d'un pas lent et timide, Dans un buisson fut se cacher.

De filets l'une environnée, Vouloit enlever tout l'essaim; L'autre, dans ses vœux plus bornée, N'avoit qu'une cage à la main.

Bientôt, auprès de nos bergères, Tout le peuple ailé répandu, Vola sur les branches légères Du piège qu'on avoit tendu. Doris en vit approcher mille, Qu'effraya l'appát suborneur. Dans sa cage, Églé plus habile, En prit un qui fit son bonheur.

# ODE XV.

### LE DESTIN DE CORINNE.

Corinne, prête-moi silence, Un oracle va te parler; Il est temps de te révéler Le mystère de ta naissance:

Le jour que, prenant son essor, Ton ame au néant fut ravie, La Parque sur un fuseau d'or Noua le beau fil de ta vie.

Jamais, dans la marche des cieux, L'union des astres propices Ne fit aux prophétiques yeux Voir de plus fortunés auspices.

Les dieux te combloient à l'envi Des trésors du céleste empire; Mais, je frémis de te le dire, Le don d'aimer te fut ravi. Vois ta fatale destinée: Tout manque au bonheur de tes jours; Tu naquis, belle infortunée, Pour plaire et pour languir toujours.

Ah! d'un si cruel maléfice Écarte, si tu peux, les coups. Hâte-toi; qu'un prompt sacrifice Appaise l'Amour en courroux.

Corinne, implore sa puissance; Ton âge peut le désarmer. Va, cours expier ta naissance Aux pieds du dieu qui fait aimer.

### ODE XVI.

#### CLIMÈNE.

Je vois Climène chaque jour: Tu veux que je porte sa chaîne. Mais, hélas! connois-tu Climène? Son cœur est-il fait pour l'amour?

J'ai caché, j'ai voulu contraindre Un feu qui doit l'effaroucher: Ah! tout mon tourment est de craindre Que son cœur n'ait rien à cacher.

Je l'aime, sa beauté me touche; Mais, par son maintien confondu, Je sens mon aveu suspendu Qui reste glacé sur ma bouche.

Dans ce commerce circonspect, Jusqu'au nom d'amour est un crime; C'est le grand terme du respect, Payé d'un petit mot d'estime. Si je risque quelques soupirs, S'il faut que Climène réponde, Par l'estime la plus profonde Elle croit combler mes desirs.

C'est la suprême indifférence, C'est le nord glacé des amours. Ah! je sens, malgré ma constance, Qu'elle m'estimera toujours.

Vain retour, estime cruelle, Ce mot excite mon courroux! L'ingrate, que ne garde-t-elle Son estime pour son époux?

### ODE XVII.

### LA COURONNE DE ROSES.

Je sais que les mains d'une belle Ont cueilli ces roses pour moi. L'amitié me les offre-t-elle? Est-ce à l'amour que je les doi?

L'amitié forme une couronne Dont la fraîcheur dure toujours; Au lieu qu'on ne voit aux amours Que des fleurs que le temps moissonne.

Ne les voir durer qu'un matin, Églé, quelle douleur extrême! Se peut-il, depuis que l'on aime, Qu'on n'ait pu changer leur destin?

Au pressentiment de mon ame, Je crois cet instant arrivé. Églé, c'est peut-être à ta flamme Que ce prodige est réservé. Tentons des épreuves nouvelles. Je connois ton cœur et ma foi: Nous rendrons ces fleurs immortelles; Ce miracle est digne de toi.

### ODE XVIII.

#### HYMNE · A BACCHUS.

Régne, ô divin Bacchus; sois le Dieu qu'on adore; Au thyrse redouté soumets tous les mortels; Et conduis, du couchant aux portes de l'aurore, Tes tigres immortels.

Pour un amant heureux ta coupe est l'ambroisie; C'est la source des biens, c'est la félicité: Pour l'amant qu'asservit l'affreuse jalousie, Ta coupe est le Léthé.

Il faut aux immortels le sang des sacrifices: Le nectar coule aux tiens; tes prêtres sont des dieux Qui s'immolent eux-même au sommeil des délices, Qui leur ouvre les cieux.

L'espoir, maître de tout, fait par toi ses miracles: Il gouverne Plutus, il traverse les mers; Surmonte les dangers, aplanit les obstacles, Embrasse l'univers. Ta beauté sur les cœurs te donne un autre empire: Tes amantes en foule accompagnent tes pas; Je les vois à ta cour partager ton délire, Adorer tes appas.

Sûr de jouir toujours, maître de toujours plaire, Quel autre dieu sur toi peut remporter le prix, S'il faut que le destin donne à l'Amour un frère, Un amant à Cypris?

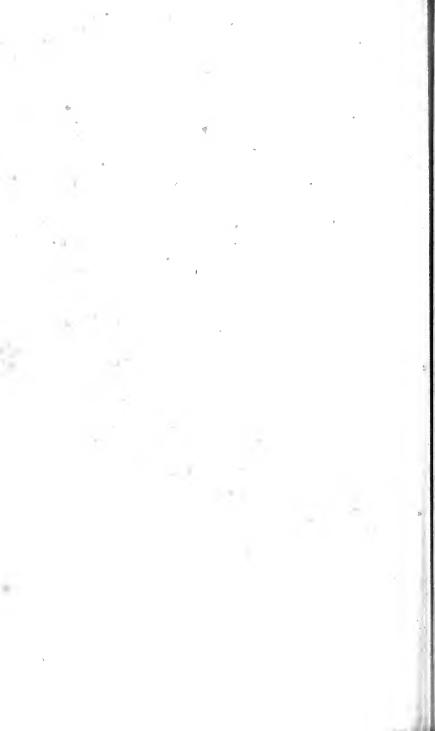

# POÉSIES DIVERSES.

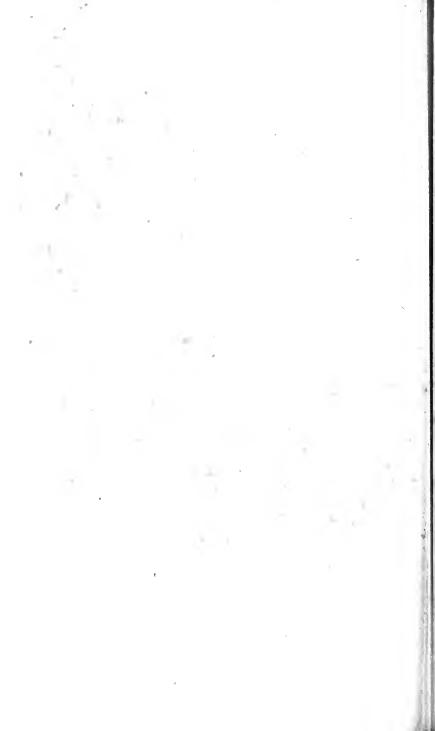

## POÉSIES DIVERSES.

### FRAGMENT

### DU POËME DE L'AMITIÉ.

Foible mortel, apprends à te connoître;
Vois quels besoins environnent ton être,
Quand ton orgueil forme, dans son néant,
Les pas d'un nain pour les vœux d'un géant.
Descends, reviens de la sphère du vide;
Né pour aimer, goûte un bien plus solide;
Ton cœur t'appelle, et te dit, chaque instant,
Que c'est dans lui que le bonheur t'attend.

Si tout-à-coup trouvant les cieux ouverts, Un char ailé m'enlevoit dans les airs; S'il se pouvoit qu'au sein de la lumière Un dieu me dît: Vois la nature entière, Vois les ressorts de ces globes roulants; Suis dans l'azur ces feux étincelants, Perce au-delà des champs de l'Éthérée, Conçois l'espace, embrasse sa durée; Le voile entier tombera devant toi, Vois, connois tout; je t'impose une loi, C'est d'exercer ta science profonde, Habitant seul dans le centre du monde. Ah! rendez-moi la terre et les humains, Dirois-je au dieu maître de mes destins; Je quitterois tous les étres ensemble Pour retrouver l'être qui me ressemble. Que de tout autre avec lui séparé J'habite un point dans l'espace ignoré; Voilà pour moi tout l'empire céleste; Je laisse aux dieux à connoître le reste.

Fille du ciel, vertu des belles ames, L'homme a besoin de tes divines flammes! Je dois encor peindre l'enchantement Des voluptés que l'on goûte en aimant; Mon cœur les sent, ma bouche peut les dire. La confiance établit ton empire; L'égalité fait ta suprême loi, Et l'àge d'or n'est connu que par toi.

Des goûts divers que la nature inspire, Le plus heureux n'est souvent qu'un martyre; Des passions le tumulte orageux, Trouble nos cœurs, tyrannise nos vœux; L'amour trahit, l'ambition dévore, La grandeur pèse, et ce bien qu'on ignore,
L'amitié seule, excite des transports
Nés sans tourments et nourris sans remords.
Les passions dont je me peins l'image
N'offrent aux yeux qu'un vaste paysage
D'arides champs de torrents traversés;
J'y vois des camps que la guerre a tracés:
Là, sont des tours que la cendre a couvertes,
De vieux palais, et des cités désertes;
Là des tombeaux de cyprès entourés;
Des voyageurs inquiets, égarés,
Suivent sans guide une route trompeuse,
A la lueur d'une clarté douteuse.
Je vois enfin tous ces objets couverts
D'un ciel d'orage entrecoupé d'éclairs.

Si l'amitié nous mène à son empire, Quel autre aspect se présente à décrire! Tout flatte ici, tout repose les yeux: C'est un vallon charmant, délicieux, Où, retenu dans ses bornes fécondes, Un fleuve égal roule ses claires ondes. Des bois riants, des coteaux cultivés Naissent au loin, l'un sur l'autre élevés. La paix unit des heureux et des sages Qui, sur les fleurs, parcourent ces rivages;

## 360 POÉSIES DIVERSES.

Et l'horison d'un ciel pur et serein S'ouvre aux rayons d'un soleil du matin : Habitons-la cette terre chérie, Où le bonheur a choisi sa patrie...

### NAYA.

Fuyons, Églé, les constantes amours; Né dans leur culte, orateur de leur temple, J'en ai prescrit, j'en ai donné toujours, Zélé martyr, le précepte et l'exemple. Mais, à te voir sans cesse soupirer, Traîner les fers d'une habitude usée, Languir, sécher, jaunir pour honorer Un Céladon, et peut-être un Thésée, Ce fanatisme est trop fou pour durer. L'amour éteint, la constance m'étonne: Vois les ennuis dont l'essaim t'environne; Vois tes beaux jours de nuages couverts; Tes lis accrus des roses que tu perds, Et ton Avril peint des traits de l'Automne. Finis, l'Amour est un dieu qui pardonne; Tous ses trésors te sont encore ouverts. D'un sort plus doux je te peindrai l'image; Écoute, Églé, l'apologue ingénu D'une Naïade et sensible et volage; C'est de Paphos que le conte est venu: Au pied du Pinde une onde vive et pure

Naît d'une source, où Naya prend son cours: Tel est son nom; l'indulgente nature Doua son cœur des faciles amours: Elle eut aussi mille attraits en partage; Un voile humide et mouillé de ses eaux Marquoit le nu des trésors de son âge; Ses longs cheveux, enlacés de roseaux, Étoient ornés des fleurs de son rivage. Telle à sa source, et tout près d'un hameau, Naya rêvoit: le berger le plus beau Vint, soupira, lui dit qu'elle étoit belle. Comme l'objet, l'hommage étoit nouveau; Un cœur tout neuf n'y put être rebelle. Atys formoit les'sons les plus touchants, Et le berger modula son martyre Tant et si bien, qu'à l'aide de ses chants. L'oreille au cœur achèva de tout dire. L'heureux berger ne quitta plus Naya; Elle brûla d'une ardeur assez vive, Mais, ou l'amant, ou l'amour l'ennuya; Non pas l'amour. La Naïade attentive, Suivant de l'œil son onde fugitive, Se dit un jour : Quel caprice léger La meut sans cesse et l'invite à changer? Où la conduit cette pente éternelle? C'est le plaisir qui, sans doute, l'appelle:

La nymphe ainsi prit goût à voyager. Nava quitta le hameau, la prairie, Et le berger; la pelouse fleurie L'engage à suivre un sentier différent. L'un de ces dieux qu'avec Pan l'on révère, Lauce sur elle un coup d'œil dévorant, Vole et la suit d'une course légère, Jusqu'en son lit porte un pied téméraire, Fait bouillonner la surface des eaux, L'atteint, l'embrasse, et, malgré sa colère, L'étend aux pieds de ses foibles roseaux. C'étoit un dieu, qu'eût pu la résistance? Son offenseur lui fit aimer l'offense, Le lieu lui plut; elle y revint cent fois. Je ne sais quoi d'agreste, mais d'aimable, Rendoit le Faune au berger préférable. Tantôt au bain, tantôt au foud des bois, Nava rendit grace au ciel du voyage. Mais le Sylvain étoit jeune et volage, Mille beautés partageoient ses amours. Elle en gémit et quitte ce rivage, Pour voir encore où peut aller son cours. Près de ces bords, où le lit de son onde, En se perdant touche au sable des mers, Naya fixa sa course vagabonde, Et contempla ces spectacles divers.

Triton voguoit sur la plaine azurée; Près de son char les filles de Nérée Par mille jeux l'enflammoient tour-à-tour. Seule, sans faste, et cachant son amour, Naya parut, Naya tut adorée. Voilà la nymphe en déesse honorée; Mais son amant devint sombre et jaloux: Triton l'obsède, et sa flamme importune, Malgré l'éclat dont brille sa fortune, Porte à Naya le poison des dégoûts: Bientôt la Nymphe errante et dissipée, Conçoit encore un fol et doux espoir. Neptune enfin, Neptune peut la voir; Ce dieu fut bien épris d'une Napée! De la beauté rare et prompt ascendant! De son objet l'ame entière occupée, Elle eut Neptune et conquit le trident. La vanité l'ent pu rendre fidèle; Mais sa faveur fut le régne d'un jour: On la prévint, on changea plus tôt qu'elle. Que fit Naya dans sa chute cruelle? Par l'Amour même elle venge l'Amour, Et vole encore où le plaisir l'appelle. Dans le malheur prompte à se dégager, Un goût détruit, l'autre est pressé de naître; Tout plaît au cœur qui se plaît à changer:

Elle retourne au Satyre, au berger; Quitte la mer pour la rive champêtre, Et, sans porter ni regrets, ni soupirs, Chante l'Amour, l'invite à ses plaisirs. De son bonheur ainsi toujours le maître, Son cœur se livre au vol de ses desirs. On fait son sort, est heureux qui veut l'être.

Tu le seras, mes vœux seront contents.

Espère tout, amante désolée,

De ta raison, de ton âge, et du temps.

Léve les yeux vers la voûte étoilée,

Cette couronne, image constellée,

Te fera voir, en signes éclatants,

Qu'une Ariane, autrefois consolée,

Connut l'abus de gémir trop long-temps.

Qu'il soit un cœur sauvage, inaccessible,

Qui n'aime rien; je le veux, je le crois:

Mais qu'une amante aux voluptés sensible,

Ait bien aimé, pour n'aimer qu'une fois;

Non, belle Églé, c'est l'épreuve impossible.

## LÉDA.

Disparoissez, Mores et Paladins, Songes chéris de ma chère patrie; Disparoissez, peuples de Sylphirie: C'est trop nous plaire à des fantômes vains. Qu'aux régions qu'habite la féerie Rentrent encor les géants et les nains. Viens m'éclairer, dieu des fables antiques, Perce le voile étendu sur nos yeux; Parois, combats ces ombres fantastiques, Et vois la foudre à l'aspect de tes dieux. Oh! par quel charme à nos sens tu rappelles Les plus doux noms, les formes les plus belles! Tu donnes l'ame à mille êtres divers: L'aube naissante est le char de l'Aurore; L'onde est Téthys qui régne sur les mers; Les tendres fleurs sont les filles de Flore; Ces blonds épis, c'est Cérès qui les dore; Je vois Iris sur le trône des airs; L'amour enfin, ce fen qui nous dévore, C'est un enfant qui régit l'univers. Voilà mon culte et les dieux que j'implore:

Ils seront l'ame et l'objet de mes vers.
Loin d'adopter la moderne chimère,
Fruit du caprice, aliment de l'ennui,
J'aime à fouiller dans les sources d'Homère,
J'ose le suivre et voler après lui.
Si d'un effort plus mâle et plus rapide,
Sous Jupiter il fait trembler Ida,
Moi, je peindrai le cygne de Léda
Des deux crayons du Corrège et d'Ovide.

Léda régnoit : Tyndare à sa beauté Devoit sur-tout l'éclat de son empire. D'un si beau choix cet époux enchanté Fit son bonbeur, fit aussi son martyre. Reine des cœurs, qu'elle soumettoit tous, Léda régnoit; Tyndare étoit jaloux. Ne pouvant seul adorer tant de charmes, Il redoutoit mille amants séducteurs; Les dieux encore excitoient ses alarmes: Ces dieux alors, souverains corrupteurs, S'humanisoient pour des beautés mortelles, Et, las enfin d'être adorés des belles, S'étoient par goût faits leurs adorateurs. Tout exprimoit sa jalouse tendresse: Une Vénus étoit dans ses jardins: Un jour Tyndare à de si belles mains

Donna des fers. Des fers à la déesse Qui, d'un regard, enchaîne les humains! L'Amour apprit cette coupable offense; Et, par un trait digne de son courroux, Pour mieux punir le crime de l'époux Il destina l'épouse à sa vengeance. Sur elle en vain il redouble ses coups; Et n'éprouvant qu'une austère sagesse, A Jupiter l'Amour vaincu s'adresse,

« Si j'ai, dit-il, à tes déguisements Prêté mon art et mes enchantements, A la beauté livrons encor la guerre : Vois cette reine aux bords de l'Eurotas; Seule, à tes yeux, elle unit plus d'appas Qu'à tes amours n'en peut offrir la terre. Son ame encore échappe à mes desirs. Viens, venge-toi d'une beauté coupable: Je vais lui tendre un piège inévitable; S'il fait ma gloire, il fera tes plaisirs. Tandis qu'au bain l'insensible s'amuse A voir jouer des cygnes sur les eaux, Deviens toi-même un cygne qui l'abuse; Descends, parois, nage dans ces roseaux. Moi, de ton aigle, empruntant le plumage, J'y volerai prêt à fondre sur toi; J'y répandrai le désordre et l'effroi:

Fuis dans ses bras; le reste est ton ouvrage. » Il dit: l'Olympe applaudit à l'Amour, Et Jupiter lui sourit et l'embrasse. Tous deux partis du céleste séjour, D'un vol hardi l'un mesure l'espace, Et d'un regard fixe l'astre du jour : L'autre est sur l'onde, où sa tête surpasse L'orgueil jaloux des cygnes d'alentour. Au lieu des feux destinés aux coupables, L'aigle superbe emportoit dans les airs Et ce carquois et ces feux redoutables Dont il se plaît à brûler l'univers. L'aigle, déja porté sur le rivage, Fait tout trembler: tout l'a vu, tout l'a fui. Il voit le cygne, il veut fondre sur lui: L'oiseau craintif vole, évite sa rage, Plonge, revient, disparoit, et surnage, Arrive au bord où se baignoit Léda Qui, par pitié, dans sa fuite l'aida. L'aigle aussitôt part et fend le nuage. Léda, sans crainte, au cygne caressant Tend une main qui flatte son plumage. Lui, dans ses bras, tendre et reconnoissant, Semble, en tremblant, expliquer son hommage: Bientôt plus libre, il devient plus pressant. Léda s'émeut sous l'aile qui la presse,

Et chaque plume est un trait qui la blesse: L'eau n'éteint point le feu qu'elle ressent. De cet amour la nouveauté l'étonne; Elle combat, fuit, reçoit, et pardonne Les attentats d'un bec trop amoureux: Jupiter touche au comble de ses vœux; Léda gémit, l'onde écume et bouillonne: L'aigle triomphe, et le cygne est heureux.

## LES AMANTS GÉNÉREUX.

Près de Tempé, ce fortuné séjour,
Lieu favori de Palès et de Flore,
Le jeune Hylas, Églé plus jeune encore,
Tous deux épris, se cachoient leur amour.
Tout leur discours n'étoit qu'un regard tendre.
Leur feu contraint ne pouvoit s'exhaler:
Le simple Hylas n'eût jamais su parler;
S'il eût parlé, l'eût-elle su comprendre?
Mais tôt ou tard, où le desir sera,
L'âge et l'amour instruiront l'innocence.
Un jour enfin le hasard les tira
De ce néant où dormoit leur enfance.

Sous un feuillage, aux plus paisibles lieux, La jeune Églé se reposoit à l'ombre: Hylas survint; Hylas de tous ses yeux La contempla sous le feuillage sombre. Vénus, ô toi que nous servons si peu! Tandis qu'Églé sur ce gazon sommeille, Si tu permets que ma bouche de feu Prenne un baiser sur sa bouche vermeille,

Je te le jure, ô divine Cypris! Je lui fais don de deux pigeons chéris, Pareils à ceux qu'on t'élève à Cythère! Le vœu fut fait, et le baiser fut pris. D'un sommeil feint profita la bergère, Et, le soir même, elle en reçut le prix. Le jour suivant, Églé dormit encore; Le berger vint, et ne s'endormit pas. O dicu d'amour! vois tout ce que j'adore: Je te demande un seul de tant d'appas! Ah! si je puis, sans qu'Églé le ressente, Coulant ma main sons son corset jaloux, La promener sur sa gorge naissante!... Pour un larcin si secret et si doux, Je lui promets le beau mouton que j'aime: Endors, Amour, endors Églé toi-même! Hylas trouva le plus profond sommeil; Il vit, toucha, prit, parcourut sans peine Le sein d'Églé qui retint son haleine, Et jusqu'au bout suspendit son réveil. Sons ce berceau la timide bergère Le lendemain craignit de se revoir; Elle craignoit, mais brûloit de savoir Le don qu'Hylas pouvoit encor lui faire. Elle y vint donc; il y revint anssi. Dieux immortels, je la retrouve ici!

Faites, grands dieux, sans lui causer d'alarmes, Que dans ses bras, par les nœuds les plus forts; Je puisse enfin jouir de tous ses charmes! Vous le savez, hélas! pour tous trésors Je n'ai qu'un chien; Églé, je te le donne. Oh! de quel somme Églé dormit alors! A quel espoir le berger s'abandonne! En un instant, tout céde à son effort; Et plus il ose, et plus elle s'endort. Un trop beau rêve occupoit la dormeuse; Et vous jugez que, dans l'instant qu'Hylas Ferma les yeux dans l'extase amoureuse, Les yeux d'Églé ne se rouvrirent pas. On les ouvrit quand les songes finirent. Au fond du bois le berger s'égara; Le chien resta. Le soir, ils se revirent; Églé rougit, le berger soupira: Ils étoient seuls, sans soupçon, sans alarme, Enfin l'Amour avoit rompu le charme Quoiqu'éveillée, Églé s'abandonna, Du jeu d'amour connut toute l'ivresse: S'il fit encore un don à sa tendresse, La prompte Églé rendit ce qu'il donna. Pleine à son tour d'une ardeur inquiéte, Églé lui dit : « Je sais que je te doi Ces deux pigeons, premier don de ta foi:

Mais conçois-tu mon alarme secréte? S'ils s'envoloient! c'est trop de soin pour moi; Je te les rends: c'est à toi de connoître Le prix charmant que j'exige pour eux. » Il s'en douta, les racheta... tous deux; De ses pigeons il fut bientôt le maître. L'instant d'après que ce point fut réglé, Le beau mouton vint à l'esprit d'Églé. Doit-on ainsi dépouiller ce qu'on aime? De tous tes pas compagnon assidu, Tu te plaisois à le nourrir toi-même; Je te le rends. Le mouton fut rendu. Le chien restoit: raison toute nouvelle, Ordre absolu de reprendre ce don. On n'a qu'un chien: e'est la garde éternelle De son troupeau qui reste à l'abandon. Mon cher Hylas, reprends tout, lui dit-elle, Et je te donne un baiser de retour; Je ne veux rien d'un amant, que l'amour; Ton cœur suffit si ton cœur est fidèle. Ce don à faire avoit coûté bien peu; A le reprendre il coûta davantage: Le pauvre Hylas ralentit son hominage, Et se fit presque une affaire d'un jeu. Il s'endormit à côté de la belle

Qui, ne cherchant qu'un prétexte nouveau, En soupirant disoit encore en elle : Que ne m'a-t-il donné tout son troupeau!

### LE PRINTEMPS.

Sur l'herbage tendre Le ciel vient d'étendre Un tapis de fleurs; Et l'Aurore arrose, De ses tendres pleurs, De la jeune rose Les vives couleurs.

Déja Philomèle
Ranime ses chants,
Et l'onde se mêle
A ses sons touchants.
Sur un lit de mousse
Les Amours, au frais,
Aiguisent des traits
Qu'avec peine émousse
La froide raison,
Qui croit qu'elle règne
Quand elle dédaigne
La belle saison.

Nos berceaux se couvrent Du souple jasmin; Nos yeux y découvrent Le riant chemin Par où le mystère, Servant nos desirs, Nous mêne à Cythère Chercher les plaisirs. Oui, de la nature La vive peinture N'est pas sans dessein. Tant de fleurs nouvelles Qui, de tant de belles, Vont orner le sein, Le tendre ramage Des jennes oiseaux, Le doux bruit des eaux, Tout offre l'image D'un aimable dieu, Tout lui rend hommage; Dans un si beau lieu, Tout y peint son feu: Hélas! quel dommage Qu'il dure si peu! Il pénétre l'ame, Ce feu trop subtil...

Mais pourquoi faut-il
Que, de cette flamme
Qui peint le printemps,
Tout, en même temps,
Trace à notre vue
La légèreté,
Souvent imprévue
Chez la volupté?
L'onde fugitive,
A l'ame attentive,
Peint à petit bruit
L'ardeur passagère
Dont l'éclat séduit
Plus d'une bergère
Que l'amour conduit.

L'haleine légère
Du Zéphir badin
Qui, dans ce jardin,
Vole autour de Flore,
Du vif incarnat
Qu'elle fait éclore
Le frivole éclat,
De l'oiseau volage
Les accords légers,
Peignent du bel âge

Les feux passagers.

Tout ce qui respire
Nous dit en ce temps:
L'amoureux empire
Est un vrai printemps;
Il plaît, il enchante;
On l'aime, on le chante:
Soins trop superflus!
Vaut-il ce qu'il coûte?
A peine on le goûte,
Qu'il n'est déja plus.

### L'AUTOMNE.

Abrège ta course, Amant de Téthys; Soleil, amortis Tes feux dans leur source. L'excès des chaleurs A brûlé nos plaines, A séché nos fleurs, Tari nos fontaines; L'Aurore est sans pleurs, Zéphir sans haleines, Flore sans couleurs. La seule Pomone, Sous ce frais berceau, Rit, et se couronne Du pampre nouvean; Et du vin qui conle S'abreuve une foule De jeunes Sylvains, Qu'on voit dans la plaine Soutenir à peine Leurs pas incertains.

Viens, mon cher Ariste, Fuis l'empire vain D'une raison triste: Est-ce au dieu du vin Qu'un sage résiste? Sois sage, mais boi: Vois le dien du Pinde, Esclave avec toi, Du vainqueur de l'Inde Suivre ici la loi. Il veut qu'on allie, Sur un même ton, Maxime et saillie, Pétrone et Caton, Sagesse et folie. Ainsi verra-t-on Épicure à table, Au banquet aimable D'un nouveau Platon. Jy veux pour convive L'enfant de Cypris: An milieu des ris, Sa chaleur plus vive Plaît à mes esprits. Couché sous la treille, Si quelqu'un sommeille, Par un tendre effort
Qu'Amour le réveille,
Quand Bacchus l'endort.
Austère Chrysippe,
Vas-tu follement
Poser un principe
Contre un sentiment?
Pourquoi d'un moment
Que le ciel nous donne
Nous faire un tourment?
La nature ordonne,
Mon cœur obéit:
Sénéque raisonne,
Horace jouit.

Écoute l'emblème
Dont il nous instruit:
D'une ardeur extrême
Le temps nous poursuit,
Détruit par lui-même,
Par lui reproduit;
Plus léger qu'Éole,
Il naît et s'envole,
Renaît et s'enfuit.

Enivrons Saturne;

Ce vieillard plus doux, Égayant pour nous Son front taciturne, Perdra son courroux Au fond de cette urne; Devenu plus lent, Ce dieu turbulent, Pour reprendre haleine, Prendra de Silène Le pas nonchalant.

Sous l'ombre propice De ce bois sacré, L'autel est paré Pour le sacrifice; Hébé me couronne D'un lierre divin, Et Comus ordonne L'apprêt du festin.

Avec nos bergères Chantez, dieu des bois. Ménades légères, Dansez à leur voix. La victime est prête: Ami, qui t'arrête?

# 384 POÉSIES DIVERSES.

Thémire avec moi, Pour ouvrir la fête, N'attend plus que toi.

## L'HIVER.

De l'urne céleste Le signe funeste Domine sur nous; Et sous lui commence L'humide influence De l'Ourse en courroux. L'onde, suspendue Sur les monts voisins, Est dans nos bassins En vain attendue. Ces bois, ces ruisseaux N'ont rien qui m'amuse: La froide Aréthuse Fuit dans les roseaux; . C'est en vain qu'Alphée Mêle avec ses eaux Son onde échauffée.

Telle est des saisons La marche éternelle; Des fleurs, des moissons,'
Des fruits, des glaçons.
Ce tribut fidéle
Qui se renouvelle
Avec nos desirs,
En changeant nos plaines,
Fait tantôt nos peines,
Tantôt nos plaisirs.

Cédant nos campagnes
Au tyran des airs,
Flore et ses compagnes
Ont fui ces déserts.
Si quelqu'une y reste,
Son sein outragé
Gémit, ombragé
D'un voile funeste.
La Nymphe modeste
Versera des pleurs
Jusqu'au temps des fleurs.

Quand, d'un vol agile, L'Amour et les Jeux Passent dans la ville, J'y passe avec eux. Sur la double scène Suivant Melpomène Et ses jeux nouveaux, J'entends le parterre Marquer leurs défauts En juge sévère. Là, sans affecter Les dédains critiques, Je laisse avorter Les brigues publiques. Du beau seul épris, Envie ou mépris Jamais ne m'enflamme: Seulement dans l'ame J'approuve ou je blâme, Je baille on je ris. Dans nos folles veilles, Je vais de mes airs Frapper tes oreilles. Après nos concerts, L'ivresse au délire Pourra succéder; Sous un double empire, Je sais accorder Le thyrse et la lyre: Jy crois voir Thémire, Le verre à la main,

Chanter son refrain, Folâtrer et rire.

Quel sort plus heureux!
Buveur, amoureux,
Sans soin, sans attente,
Je n'ai qu'à saisir
Un riant loisir;
Pour l'heure présente,
Toujours un plaisir;
Pour l'heure suivante,
Toujours un desir.

Coulez, mes journées,
Par un nœud si beau
Toujours enchaînées,
Toujours couronnées
D'un plaisir nouveau.
Qu'à son gré la Parque
Hâte mes instants,
Les compte et les marque
Aux fastes du temps;
Je l'attends sans crainte:
Par sa rude atteinte
Je serai vaincu;
Mais j'aurai vécu.

Sans date ni titre, Dormant à demi, lci ton ami Finit son épître. En rimant pour toi Le dernier chapitre, La table où je boi Me sert de pupitre. De tes vins divers Je serai l'arbitre; Sois-le de mes vers, Je te les adresse. S'ils sont sans justesse, Sans délicatesse, Sans ordre et sans choix, En de folles rimes On lit quelquefois De sages maximes.

## LE HAMEAU.

Rien n'est si beau Que mon hameau. O quelle image! Quel paysage Fait pour Vateau! Mon ermitage Est un berceau Dont le treillage Couvre un caveau. Au voisinage, C'est un ormeau Dont le feuillage Prête un ombrage A mon troupeau; C'est un ruisseau Dont l'onde pure Peint sa bordure D'un vert nouveau. Mais c'est Silvie Qui rend ces lieux Dignes d'envie,

Dignes des dieux. Là, chaque place Donne à choisir Quelque plaisir Qu'un autre efface. C'est à l'entour De ce domaine Que je promėne, Au point du jour, Ma souveraine. Si l'aube en pleurs A fait éclore Moisson de fleurs, Ma jeune Flore A des couleurs Qui, près des leurs, Brillent encore. Si les chaleurs Nous font descendre Vers ce Méandre, Dans ce moment Un bain charmant Voit sans mystère, Sans ornement, Et la bergère Et son amant.

Jupe légère Tombe aussitôt: Tous deux, que faire? L'air est si chaud! L'onde est si clairel Assis auprès, Comus après Joint à Pomone Ce qu'il nous donne A peu de frais. Gaieté nouvelle! Quand le vin frais Coule à longs traits, Toujours la belle Donne ou reçoit, Fuit ou m'appelle, Rit, aime, on boit. Le chant succède, Et ses accents Sont l'interméde Des autres sens; Sa voix se mêle Aux doux hélas De Philomèle, Qui si bien qu'elle Ne chante pas.

Telle est la chaîne De nos desirs, Nés sans soupirs, Comblés sans peine, Et qui raméne De nos plaisirs L'heure certaine. O vrai bonheur! Si le temps laisse Durer sans cesse, Chez moi vigueur, Beauté chez elle, Jointe à l'humeur D'être fidele! Qu'à pleines mains Le ciel prodigue Comble et fatigue D'autres humains: Moi, sans envie, Je chanterai Avec Silvie; Je jouirai Et je dirai Toute la vie, Rien n'est si beau Que mon hameau.

## PORTRAIT DE LA NUIT.

#### A MADAME DE \*\*\*.

J'avois conduit Églé chez son Apelle. Là, parcourant les plus rares portraits, Je dis à l'art : Regarde... qu'elle est belle! Pour ton chef-d'œuvre as-tu vu plus d'attraits? Rends tes pinceaux dignes de ce modéle; Place l'objet, touche, colore, excelle; Peins la beauté... mais sous de nouveaux traits. Saisis d'Églé le piquant caractère; Nous ne voulons navade ni bergère, Vénus, Hébé... Tu les peignis cent fois. Minerve est triste, et Pallas si sévère! Junon si fière!... il faut un autre choix. Flore, dis-tu? Mais Flore! toujours Flore!... Cherchons... Tu vas me proposer l'Aurore, Et m'éblouir de l'éclat qui la suit; Non: mais écoute un plan qui me séduit, Un sujet neuf qui pourra te surprendre: Peignons Églé sous les traits de la Nuit. Mais quelle Nuit! Dieux! pourras-tu la rendre?

Aux champs des airs vois ce char emporté Par des coursiers que guide une déesse : Il vole, il fuit loin du jour qui la presse; Entre elle et lui régne l'obscurité. Du firmament l'éternelle courrière Portant le calme et la sérénité, Est au milieu de ce trône argenté; De ses yeux part un sillon de lumière Qui perce l'ombre et marque sa carrière. Un voile obscur, enflé par les Zéphirs, Sur ses cheveux, qui flottent en arrière, Lui fait un dôme émaillé de saphirs. De ses chevaux une main tient les rênes; L'autre répand des moissons de pavots, Dont les Amours, pour prix de leurs travaux, Font des festons bien plutôt que des chaînes. L'oiseau qui chante aux portes du matin Sommeille encore aux pieds de la déesse; La nuit retarde un concert qui la blesse : Pourquoi sitôt voir arriver sa fin? Hélas! de l'homme elle endort le chagrin, Flatte l'espoir, console la tristesse, De mille amants protège la tendresse, Et de tout etre adoucit les destins. Quand la nuit veille au bonheur des humains, Pourquoi le jour veut-il naître sans cesse?

#### POÉSIES DIVERSES.

396

Toi dont ici j'ai crayonné les traits,
Quand je t'élève aux célestes demeures,
C'est pour régner sur les plus douces heures,
Heures d'amour, de délice, et de paix.
Donne au pinceau l'honneur de cette image;
Lors je dirai, contemplant tes attraits,
Nuit, belle Nuit, que ce nom t'encourage:
Donne l'exemple aux heureux que tu fais;
Nuit du bonheur, que ton cœur le partage;
Jouis, l'Amour te rendra tes bienfaits!

### L'AMANT DISCRET.

L'amant frivole et volage Chante par-tout ses plaisirs : Le berger discret et sage Cache jusqu'à ses desirs. Telle est mon ardeur extrême; Mon cœur, soumis à ta loi, Te dit sans cesse qu'il aime, Pour ne le dire qu'à toi.

Sur une écorce légère,
Amants, tracez votre ardeur:
Le beau nom de ma bergère
N'est gravé que dans mon cœur.
Je n'ose occuper ma lyre
A chanter un nom si doux;
Écho pourroit le redire,
Et j'aurois trop de jaloux.

Corinne à feindre m'engage, Pour mieux tromper les témoins; Ce qui lui plait davantage

### POÉSIES DIVERSES.

398

Semble me plaire le moins: L'herbe où son troupeau va paître Voit le mien s'en écarter, Et je semble méconnoître Son chien qui vient me flatter.

Vous qu'un fol amour inspire, Counoissez mieux le plaisir; Vous n'aimez que pour le dire, Nous n'aimons que pour jouir.

Corinne, que ce mystère Dure autant que nos amours: L'amant content doit se taire; Fais-moi taire pour toujours.

# LE PORTRAIT.

Qu'un autre amant soit épris Des charmes d'une déesse : A ma bergère, à Doris, Je dois le trait qui me blesse.

J'ai chanté cent fois l'Amour: Lui seul eut tous mes hommages: Ce dieu me donne, à son tour, Le plus beau de ses ouvrages.

Quand ses traits frappent mes yeux, Les rangs ne me touchent guères: Doris connoît peu d'aïeux; Mais mille Amours sont ses frères.

Son cœur, tout au sentiment, Ne veut esprit ni système: Aussi tel est son amant; Ce n'est pas Newton qu'elle aime.

Baiser, regard, et soupir,

Voilà tout notre langage : Mon étude est son plaisir ; Mon plaisir est son ouvrage.

Elle a cet aimant vainqueur Qui retient ce qu'il attire: Sa voix est le son du cœur, Qui d'un seul mot sait tout dire.

Son teint n'est que sa couleur Digne d'enchanter Zéphyre, Son visage est une fleur . Qu'épanouit le sourire.

C'est un bouquet de lila Qui fait toute sa parure; Et l'art qui mit ce don là Outrage encor la nature.

Deux ames semblent presser Son sein qui croît et s'élève: La pudeur le fait baisser, Et le desir le soulève.

Dans ses beaux yeux tour-à tour Paroît, même avec décence, La langueur qui suit l'amour, Ou l'ardeur qui le devance.

Doris joint à tant d'appas Cette taille d'immortelle Qui semble inviter mes bras A s'arrondir autour d'elle.

Enfin, pour mettre en son jour Le portrait de ma bergère, Elle a l'âge de l'Amour Et la beauté de sa mère.

# LA COCARDE.

Remerciement de monsieur \*\*\* à mademoiselle \*\*\*, qui lui envoya une cocarde à l'armée.

J'ai fait briller au champ de Mars L'ornement galant et terrible Par qui, désormais invincible, Je puis affronter les hasards.

Préférable aux lauriers que donne la victoire, Ce panache éclatant va, sous nos étendards, Accroître ma valeur, comme il accroît ma gloire. Formez pour des guerriers ces militaires dons, Jusqu'à ce que, la paix repeuplant nos retraites,

Vous puissiez couronner nos fronts Du myrte qui croît où vous êtes.

Ainsi la mère des Amours Paroit le fils d'Anchise, et lui prêtoit des armes; Encouragé par elle au milieu des alarmes, Les regards de Vénus l'accompagnoient toujours. J'aurai la même destinée,
Armé par d'aussi belles mains;
Et si du héros des Troyens
La valeur ne m'est pas donnée,
Pour suppléer, au moins, à ses exploits vantés,
J'imite le pieux Éuée
Dans le respect qu'il eut pour les divinités.

## L'AMOUR FOUETTÉ.

"Jupiter, prête-moi ta foudre, S'écria Lycoris un jour; Donne, que je réduise en poudre Le temple où j'ai connu l'Amour.

Alcide, que ne suis-je armée De ta massue ou de tes traits, Pour venger la terre alarmée Et punir un dieu que je hais!

Médée, enseigne-moi l'usage De tes plus noirs enchantements: Formons pour lui quelque breuvage Égal au poison des amants.

Ah! si dans ma fureur extrême Je tenois ce monstre odieux!... » « Le voici », lui dit l'Amour même, Qui soudain parut à ses yeux.

« Venge-toi, punis, si tu l'oses. »

Interdite à ce prompt retour, Elle prit un bouquet de roses Pour corriger le jeune Amour.

On dit même que la bergère Dans ses bras n'osoit le presser, Et, frappant d'une main légère, Craignoit encor de le blesser.

### L'ARBRE MOURANT.

Citoyens, qui voyez étendus sur la terre

Ces rameaux, ces tristes débris;

Ma chute, qui vous a surpris,

Ne vient point des feux du tonnerre.

Hélas! apprenez mon destin.

J'ombrageois ce tertre voisin.

Du lieu qu'habitoit Galatée:
L'ingrate s'en est écartée;
J'ai langui: j'ai perdu ma sève et mes couleurs;
Je n'ai plus goûté l'avantage
De parer son jardin, de garantir ses fleurs,
Et de la voir sous mon ombrage.
Tout m'a quitté. L'oiseau, qu'attiroit mon feuillage,
Portoit ailleurs ses chants, me laissant mes douleurs,
Et me privoit de son ramage.

La douleur de ne plus vous voir, Galatée, a causé mon dernier désespoir. Les vents, les aquilons partent de ces collines Qui touchent aux plaines voisines; Je les ai conjurés de terminer mon sort.

Les vents m'ont écouté; j'ai senti leur effort,

Et vous contemplez mes ruines.

Si quelque voisin, plus heureux,

Peut s'attacher à vous d'une ardeur aussi vive,

Sur mon exemple, hélas! favorisez ses vœux,

Et n'ordonnez pas qu'il me suive.

# LA RAISON

#### ET LE PLAISIR.

La raison nous plaît par système,
Et le plaisir entraîne avant qu'on l'ait prévu;
Il est comme les dieux, il fait tout par lui-même.
Examinez les sens dont le corps est pourvu;
Ce sont d'heureux canaux formés par la nature
Pour le cours éternel de la félicité.
Notre ame, dira-t-on, est une essence pure.
Elle est tout ce qu'on veut; mais la divinité
Si bien de sa prison composa la structure,

Qu'on y trouve, tout bien compté, Cinq portes pour la volupté. La raison prêche leur clôture;

Par ses prônes fréquents le monde est endormi:

Mais c'est une chose un peu forte De dire qu'on craint l'ennemi, Et de se loger à sa porte.

Le péril, répond-on, augmente ses houneurs: Elle est là pour offrir un secours salutaire.

Je n'entre point dans ce mystère:

#### POÉSIES DIVERSES.

Le sentiment suffit pour la règle des mœurs. La nature m'a fait; et le bon fils préfère Le plaisir de servir sa mère Aux leçons de ses gouverneurs.

## MADRIGAUX.

### MADRIGAL L

Par un baiser, Corinne, éteins mes feux!

— Le voilà; prends. — Dieux! mon ame embrasée
Brûle encor plus... Encor un. — Sois heureux,
Tiens... — Mon ardeur n'en peut être apaisée;
Corinne, encore... Ah! la douce rosée!

— En voilà cent pour combler tous tes vœux ·
Es-tu bien? dis. — Cent fois plus amoureux.

— En voilà mille, est-ce assez? — Pas encore,
Un feu plus grand m'agite et me dévore...
Corinne? — Eh bien? dis donc ce que tu veux.

### MADRIGAL II.

Le dieu d'amour a déserté Cythère,
Et dans mon cœur le transfuge s'est mis:
De par Vénus, trois baisers sont promis
A qui rendra son fils à sa colère.
Le livrerai-je? en ferai-je mystère?
Vénus m'attend; ses baisers sont bien doux!
O vous! Daphné, qu'il prendroit pour sa mère,
Au même prix, dites, le voulez-vous?

### MADRIGAL III.

J'ignore si mon ame, aux Parques asservie,
Doit retrouver un jour le néant ou la vie:
Mais, ô dieux! si Corinne a trahi ses serments,
A mes yeux pour jamais éteignez la lumière;
Pour dérober cette ame à d'éternels tourments,
Dans les flots du Léthé plongez-la tout entière:
Mais si son cœur fidèle est le prix de mon cœur,
Grands dieux, ouvrez l'Olympe à mon ame immortelle,
Pour éterniser avec elle
Le souvenir de mon bonheur!

### MADRIGAL IV.

Quel est, ô dieux! le pouvoir d'une amante!
Quand je voyois Pâris, Achille, Hector,
La Grèce en deuil, et Pergame fumante,
Quels fous! disois-je: Homère qui les chante
Est plus fou qu'eux. Je n'aimois point encor.
J'aime, et je sens qu'une beauté trop chère
De ces fureurs peut verser le poison:
J'approuve tout: rien n'est beau comme Homère,
Atride est juste, et Pâris a raison.

## ÉPITAPHE

D'une petite chienne de madame la duchesse de Chevreuse.

Sévère à tout le monde, à mon maître fidèle, N'aimant que lui pour l'aimer mieux, J'avois de mon amour l'exemple sous mes yeux: Ma maîtresse fut mon modèle.

### INSCRIPTION

#### SUR UNE GLACIÈRE.

Sous cette voûte souterraine, Les cœurs froids, les auteurs glacés, Sont avec la neige entassés; Et ma glacière est toujours pleine.

# INSCRIPTION

#### POUR UN BOUDOIR.

Habitons ce petit espace, Assez grand pour tous nos souhaits: Le Bonheur tient si peu de place! Et ce dieu n'en change jamais.

FIN.

## TABLE

## DES MATIÈRES.

| Notice sur PJ. Bernard.                | page j |
|----------------------------------------|--------|
| L'ART D'AIMER, poëme.                  | 1      |
| CHANT I.                               | 3      |
| II.                                    | 19     |
| III.                                   | 41     |
| Variantes de l'Art d'aimer.            | 57     |
| PHROSINE ET MÉLIDORE, poëme.           | 59     |
| CHANT I.                               | 61     |
| П.                                     | 7 l    |
| III.                                   | 79     |
| IV.                                    | 91     |
| LES CAMPAGNES D'ITALIE, poëme.         | 105    |
| CASTOR ET POLLUX, tragédie mise en mus | sique  |
| par Rameau.                            | 129    |
| Personnages.                           | 130    |
| ACTE I.                                | 131    |
| II.                                    | 139    |
| III.                                   | 145    |
| IV.                                    | 153    |
| V.                                     | 165    |

| 1 | _ | 0 |
|---|---|---|
| 4 | ĭ | o |

## TABLE

| LES SURPRISES DE L'AMOUIt, ballet composé      |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| de trois actes séparés, mis en musique par Ra- |                 |
| meau:                                          | 175             |
| L'enlevement d'Adonis.                         | 177             |
| Personnages.                                   | 178             |
| La lyre enchantée.                             | 195             |
| Personnages.                                   | 196             |
| Anacréon.                                      | 211             |
| Personnages.                                   | 212             |
| ÉPITRES.                                       |                 |
| ÉPITRE I. A mes vers.                          | 229             |
| II. A Claudine.                                | 235             |
| III. A Laure.                                  | 239             |
| IV. A Thémire.                                 | 242             |
| V. A mademoiselle Salé.                        | 247             |
| VI. Sur la Volupté.                            | 249             |
| VII. La Nuit de Paris. A Olympe.               | 253             |
| VIII. Le mal de tête de madame la duchesse     | 200             |
| de Gontaut.                                    | 258             |
| IX. Le procès du fard. A madame la du-         | 200             |
| chesse de Gontaut.                             | 260             |
| X. A Galatée.                                  | 263             |
| XI. A Batilde.                                 | 268             |
| XII. A M. ***, sur la Volupté.                 | 274             |
| XIII. A miss ***.                              | <sup>2</sup> 79 |
| XIV. A Thélamire.                              | 283             |
| XV. A Corinne.                                 | 284             |
| XVI. A Issé.                                   | 288             |
| XVII. A Olympe.                                | 291             |

| DES MATIERES.                                  | 419 |
|------------------------------------------------|-----|
| XVIII. A Doris.                                | 295 |
| XIX. A Thémire.                                | 298 |
| XX. A Églé.                                    | 301 |
| ODUG                                           |     |
| ODES.                                          |     |
| Ode I. Le Génie. A Homère.                     | 307 |
| II. Les Grandeurs humaines. A M. Camille       |     |
| Perrichon.                                     | 313 |
| III. La Rose.                                  | 319 |
| IV. La nuit d'Églé.                            | 321 |
| V. La Colère de l'Amour.                       | 323 |
| VI. Le Sommeil impossible.                     | 326 |
| VII. Sur les Poésies de Catulle et de Tibulle. | 328 |
| VIII. La Lyre d'Amour.                         | 33o |
| IX. Les Bains de Laure.                        | 333 |
| X. Le Buveur et l'Amante.                      | 335 |
| XI. Les Études d'Anacréon.                     | 337 |
| XII. Le Mystère.                               | 339 |
| XIII. L'Amant jaloux.                          | 341 |
| XIV. La Cage.                                  | 344 |
| XV. Le Destin de Corinne.                      | 346 |
| XVI. Climène.                                  | 348 |
| XVII. La Couronne de Roses.                    | 35o |
| XVIII. Hymme à Bacchus.                        | 352 |
|                                                |     |
| POÉSIES DIVERSES.                              |     |
| Fragment du poëme de l'Amitié,                 | 357 |
| Naya.                                          | 361 |
| Léda.                                          | 366 |
|                                                |     |

## 420 TABLE DES MATIÈRES.

| Les Amants généreux.                           | 371 |
|------------------------------------------------|-----|
| Le Printemps.                                  | 376 |
| L'Automne.                                     | 38o |
| L'Hiver.                                       | 385 |
| Le Hameau.                                     | 390 |
| Portrait de la Nuit. A madame de ***.          | 394 |
| L'Amant discret.                               | 397 |
| Le Portrait.                                   | 399 |
| La Cocarde. Remerciement de monsieur *** à ma- |     |
| demoiselle ***, qui lui envoya une cocarde à   |     |
| l'armée.                                       | 402 |
| L'Amour fouetté.                               | 404 |
| L'Arb   mourant.                               | 406 |
| La Re son et le Plaisir.                       | 408 |
| Mad: fal I.                                    | 410 |
| Madr gal II.                                   | 411 |
| Madrigal III.                                  | 412 |
| Madrigal IV.                                   | 413 |
| Épitaphe d'une petite chienne de madame la du- |     |
| chesse de Chevreuse.                           | 414 |
| Inscription sur une glacière.                  | 415 |
| Inscription pour un boudoir.                   | 416 |

FIN DE LA TABLE.



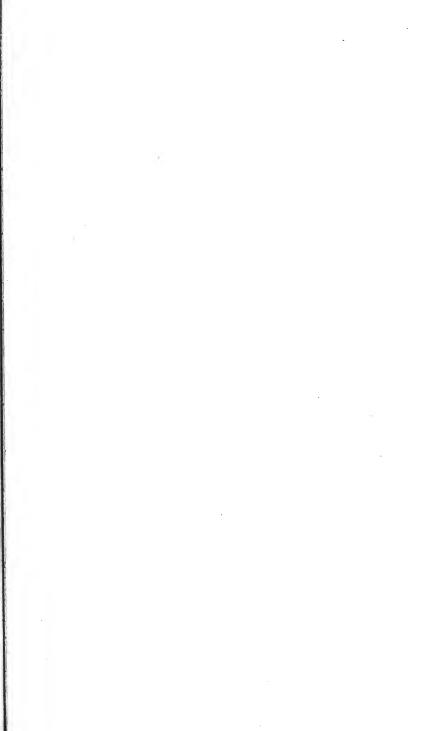

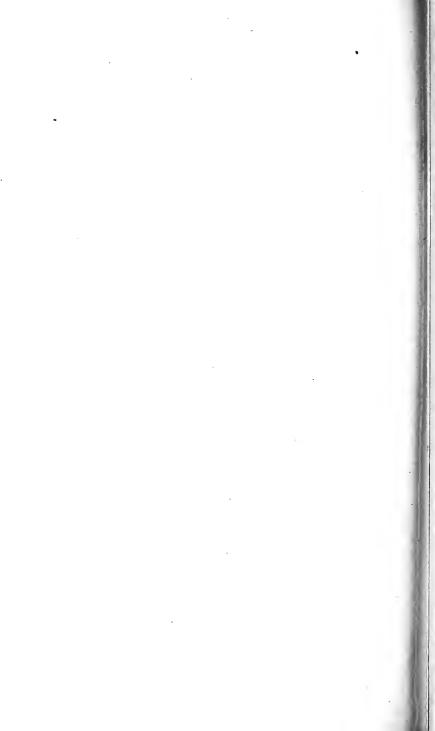

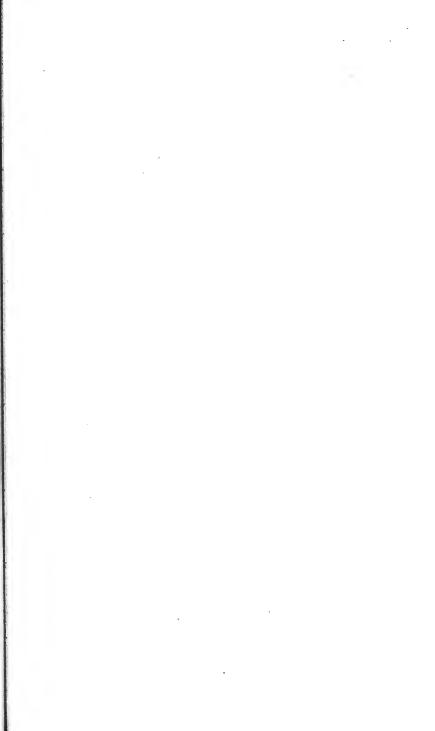

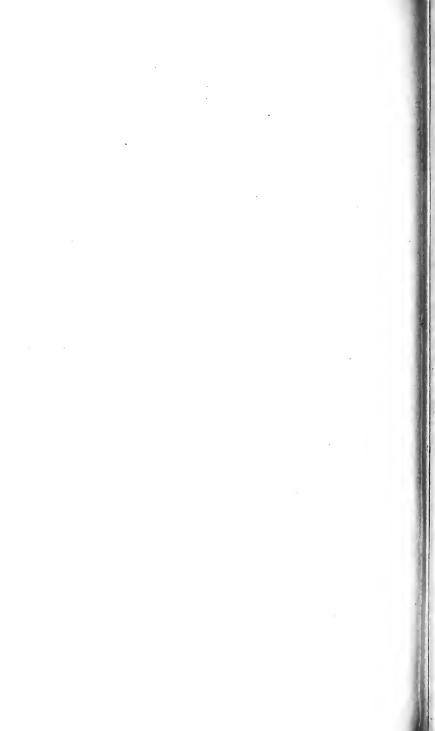

.

| La Bibliothèque<br>Université d'Ottawa<br>Échéance | The Library University of Ottawa Date due |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 7.FE 3 1959                                        |                                           |
| 1                                                  | ·                                         |
| 07 MANS 13.5                                       |                                           |
|                                                    |                                           |
|                                                    |                                           |
|                                                    |                                           |
|                                                    |                                           |
|                                                    |                                           |
|                                                    |                                           |
|                                                    |                                           |
|                                                    |                                           |
|                                                    |                                           |
|                                                    |                                           |
|                                                    |                                           |



CE PQ 1957
.B4 1823
C00 BERNARD, PIE DEUVRES DE ACC# 1389541



